

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# BUILDING USE OINLY THIS ITEM MAY BE PLACED ON THE LONG TERM HOLD SHELF FOR TWO WEEKS. YOU MAY USE IT AT YOUR CONVENIENCE INSIDE THE BUILDING. PLEASE RETURN TO RM.104 AFTER EACH USE. INITIAL HERE WHEN BOOK CAN BE RETURNED TO BUHR NAME ATE

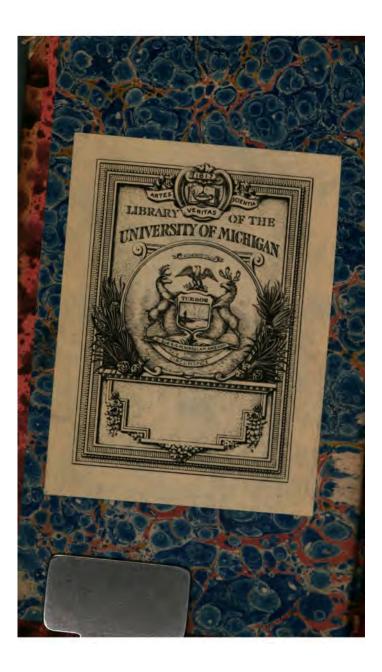



LF .2163 .C93 31

•

:

.

LF 216 .e9:

.

# HISTOIRE

DE

## L'UNIVERSITE DE PARIS.

TOME QUATRIEME

• . • .

### HISTOIRE

DE

### LUNIVERSITÉ

DE PARIS,

Depuis son origine jusqu'en l'année 1600. Par M. CREVIER, Professeur Emérite

Par M. CREVIER, Professeur Emérite de Rhétorique en l'Université de Paris, au Collége de Beauvais.

TOME QUATRIEME



### A PARIS,

Chez Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collége.

M. DCC. LXI.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

2. HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ
ftoire de l'Université. Heureusement
mon plan me permet de ne pas insister
sur des événemens si affligeans pour un
cœur François, & de n'en donner
qu'une idée sommaire: & j'userai de

la liberté qu'il me laisse.

Nous avons vû qu'en 1414 la faction Orléanoise avoit pris le dessus, & il faut dire à sa gloire qu'avec elle s'étoit rétabli le bon ordre à la cour & dans Paris. Le duc de Bourgogne obligé de se retirer dans ses Etats y sur poursuivi par le roi, & il se trouva heureux d'obtenir un traité, conclu le seize Octobre, par lequel étant reçû en grace il se soumettoit à des conditions assez dures, & en particulier s'engageoit à renoncer à ses intelligences avec l'Angleterre, & à ne point venir à Paris sans un ordre du roi qui l'y appellât.

Cette position des choses étoit tolérable, si une guerre malheureuse contre l'étranger ne sur venue aggraver les calamités de la France. Henri V, roi d'Angleterre, dont les droits à la couronne qu'il possédoit étoient au moins douteux, osa s'en attribuer sur un royaume qui l'excluoit manisestement par la loi fondamentale de

Daniel , lift. de Fr DE PARIS, LIV. VII.

l'Etat. Il renouvella les prétentions chémériques d'Edouard III, & voulut disputer à Charles VI la légitimité de son titre. Cette fantaisse étoit trop infensée pour donner la moindre inquiétude. Mais au défaut de la raison & de la loi, Henri avoit des qualités qui le rendoient redoutable, prince actif, vigilant, ambitieux, sachant la guerre, & en même tems habile dans l'art des

intrigues & de la politique.

Une tréve suspendoit les hostilités entre la France & l'Angleterre, & l'on négocioit pour parvenir à une paix, qui devoit être cimentée par le mariage de Henri avec la princesse Catherine fille de Charles VI. On faisoit de la part de la France au roi d'Angleterre les propositions les plus avantageuses. Il les rejetta, parce qu'il avoit des vûes plus hautes : il rompit les négociations, passa la mer, & vint mettre le siége devant Harfleur dans l'été de l'année 1415. Il prit cette ville: mais son armée souffrit beaucoup par le siège, qui fut long : & comme sa flotte avoit été dispersée par la tempête, il fut contraint de traverser le pays de Caux, & partie de la Picardie, dans la vûe de gagner Calais.

4 Histoire de l'Université

Charles avoit assemblé une belle & nombreuse armée. La fleur de la clevalerie Françoise y étoit accourue, toute la haute noblesse, les princes. Cependant on n'avoit pas voulu y admettre le duc de Bourgogne, duquel on se défioit. Tout sembloit annoncer une victoire certaine. Mais cette confiance même, & l'ardeur impérueuse de la nation, causes funestes de la perte des batailles de Créci & de Poitiers. firent encore perdre celle d'Azincourt. Ce fut le vingt-cinq Octobre que les armées se heurtérent, & le désastre des François fut complet. Ils laissérent dix mille des leurs sur la place, parmi lesquels étoient le duc de Brabant & le comte de Nevers, fréres du duc de Bourgogne. Le duc d'Orléans, le comte de Richemont, & trois autres princes du sang de France, furent faits prisonniers & emmenés en Angleterre.

Service célébré par la Nation de France, pour ceux qui avoient éré rués à la bazincourt. Hift. Un.

Par. T. V.p. 295.

La douleur & la consternation furent universelles par tout le royaume. La Nation de France dans l'Université taille d'A. de Paris se signala par les devoirs de piété chrétienne, qu'elle rendit à ceux qui étoient morts en combattant pour la parrie. Il est marqué dans ses regîpe Paris, Liv. VII. 5 tres qu'elle pleura amérement tant de princes, tant de barons, tant de seigneurs du plus haut rang, tués ou pris dans cette malheureuse journée: & il n'étoit même aucun de ses suppôts qui n'y eût perdu des parens ou des amis. Elle célébra pour ces illustres morts un service solennel le onze Novembre dans la chapelle du collége de Navarre.

Le duc de Bourgogne, au lieu de Mouvemer compatir & de tâcher de remédier au du duc de malheur de la France, ne songea qu'à paniel, en profiter pour rétablir son autorité à la cour, & s'emparer du gouvernement. Il avoit des troupes assemblées, avec lesquelles il s'avança vers Paris: mais on resusa de l'y recevoir. Le roi étoit si peu disposé à lui rendre sa bienveillance, qu'il donna l'épée de connétable, & la surintendance des sinances & de toutes les forteresses du royaume, au comte d'Armagnac, le plus violent ennemi qu'eût le duc de Bourgogne.

Cependant la faction Bourguignon-Factions ne n'étoit point détruite dans Paris, dans l'Université. Le duc de Hist. Un Bretagne étant venu dans la capitale, Par. T. P pour travailler à la réconciliation du le 297 duc de Bourgogne avec le roi, l'U-

A iij

HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ niversité lui fit une députation, & le pria de négocier cette paix, & de ne point s'éloigner qu'il ne l'eût conclue. Cette démarche n'étoit l'ouvrage que de la cabale Bourguignonne, qui avoit trouvé le moment de prévaloir. Mais sur la réponse favorable du duc de Bretagne, la compagnie s'étant rassemblée le vingt-neuf Janvier 1416, & plusieurs demandant que l'on ordonnât une seconde députation, cet avis ne put emporter la pluralité des suffrages, & ne fut adopté que par la Nation de Picardie, la Faculté de Droit, & quelques particuliers dans les autres Nations & Facultés. Toute subordination, toute idée de bonne police avoit alors si peu de crédit, que ceux qui avoient été de l'avis de la députation l'éxécutérent, quoique sans aveu du corps; & allérent se présenter au duc de Bretagne. Ils étoient environ quatre-vingts, & le ministre des Maturins, docteur en Théologie, porrant la parole, ils s'expliquérent comme s'ils eussent été l'Université. Mais le Procureur de la Nation de France s'étoit glissé dans la troupe, & il donna un démenti à l'orateur, assûrant que l'Université n'étoit nullement curieuse

DE PARIS, LIV. VII. d'une paix, qui seroit une paix Cabochienne. Le duc de Bretagne fut très étonné, & les renvoya tous, en disant que puisqu'ils n'étoient point d'accord entre eux, il n'avoit point de réponse à faire. Ils ne s'en retournérent pas aussi tranquillement qu'ils étoient venus. Le Recteur avoit averti de ce qui se passoit Tannegui du Chatel, alors prévôt de Paris, ancien serviteur de ·la maison d'Orléans, & par conséquent ennemi implacable de celle de Bourgogne. Le prévôt se plaça sur leur chemin avec quarante archers, & il arrêta & conduisit dans la prison du Châtelet le ministre des Maturins, & un docteur en Droit, Flamand de nation, nommé Liévin. Le duc de Bretagne les fit bientôt après mettre en liberté.

C'est ainsi que les divisions généra- Exil des at les se communiquoient à l'Université. bales. Mais le connétable d'Armagnac y mit ordre. Ce prince avoit le commandement haut, & les voies de fait ne lui coutoient rien. Quarante des plus zélés partifans du duc de Bourgogne dans l'Université furent exilés de Paris par ordre du roi, & la tranquillité fut rendue à la compagnie. J'ai déja parlé A iiij

8 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ de ce fait, & j'en ai marqué les heureuses suites par rapport à l'affaire de Jean Petit dans l'Université.

Traité du Les intrigues du duc de Bourgogne le de Bour-n'ayant pû réussir à l'introduire dans l'angleterre. Paris, où le connétable tenoit tout paniel. dans le devoir, il se retira dans ses

dans le devoir, il se retira dans ses Etats: & là, par une lâcheté inexcusable, mais digne de tout le reste de sa conduite, Jean de Bourgogne, prince du sang de France, non content de conclure une tréve avec les Anglois, ennemis de sa patrie, sacrifia les intérêts les plus précieux du roi son seigneur & les siens propres, en s'engageant par un traité sécret à reconnoître les droits de Henri à la couronne de France, & à lui faire hommage & serment de fidélité. Cette insigne trahison sur ignorée dans le tems, & l'acte qui la contient a été découvert de nos jours.

Mort des dauphins Louis & Jean. Le duc de Bourgogne s'étoit toujours ménagé des protecteurs & des appuis contre le roi dans la famille même royale. Le dauphin Louis son gendre lui avoit été longtems atraché. Ce jeune prince commençoit à revenir de ses préventions, lorsqu'il mourut le dix-huit Décembre 1415. Jean duc de

DE PARIS, LIV. VII. Touraine son frère, qui succèda à son titre & à ses droits, étoit encore dans les liens du duc de Bourgogne. Il avoit épousé Jaqueline fille de Guillaume comte de Hainaut, & il se trouvoit dans les Etats du comte son beaupére, lorsqu'il devint dauphin. Le comte de Hainaut étoit beaufrére du duc de Bourgogne, & tout dévoué à son parti. Il y entraîna le nouveau dauphin son gendre, dont le roi & la reine demandérent inutilement pendant un an le retour. Enfin le dauphin s'approcha & vint à Compiégne, toujours accompagné de son beaupére, qui ne voulut point consentir à l'amener à la cour de France, qu'il n'eût obtenu pour le duc de Bourgogne la permission de venir à Paris. Pendant que le dauphin étoit à Compiégne, le parlement, Hist. Bu. l'Université, & la ville de Paris, joi- p. 306, gnirent leurs efforts pour lui persuader d'entrer dans la capitale, & d'en prendre la défense contre les ennemis du roi son pére & de l'Etat. Les députés de l'Université étoient chargés d'une lettre de leur compagnie, que nous avons, & dans laquelle l'Université traite le dauphin de Hautesse, &, par un langage qui ne seroit pas de mise

10 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ aujourdhui, l'appelle fon très redouté feigneur. La mort imprévue du prince termina toutes ces négociations. Il mourut à Compiégne de poison, à ce que l'on crut, le cinq Avril 1417.

Le dauphin Charles son frère, devenu par sacharles, at-mort héritier présomptif de la coutaché au parsi d'Orléans. ronne, suivit la route contraire. Pré-Daniel. venu par ceux qui avoient conduit son

venu par ceux qui avoient conduit son enfance de sentimens d'affection pour le parti d'Orléans, il donna toute sa confiance au comte d'Armagnac, & le prit pour guide & pour conseil. Il n'avoit encore que quinze ans. Mais dans l'état où la maladie réduisoit le roi, un dauphin de quinze ans étoit obligé de payer de sa personne, & influoit beaucoup dans les affaires. C'est sous son administration que se passérent au commencement de l'année 1418 ces scênes désagréables pour l'Université, à l'occasion des nominations aux bénéfices; & que fur prise la délibération du parlement, dont j'ai rendu compte, pour l'éxécution des ordonnances du dix-huit Février 1407.

Traité avec le duc de Bourgogne.

Le dauphin n'étoit à la tête du gouvernement que durant les accès de la maladie du roi, qui dans ses intervalles lucides reprenoit l'exercice de son au-

DE PARIS, LIV. VII. torité. Le roi sentoit l'impossibilité de rélister aux Anglois, tant que les princes de la maison royale seroient divisés: & le duc de Bourgogne étoit toujours possédé du désir de dominer à la cour & dans Paris. C'est sur ce plan Daniel, & que furent établies des conférences Hist de Papour négocier la paix à Montereau-faut-p. 786 & Yonne. Les cardinaux des Ursins & de suiv. faint Marc, legats du nouveau pape Martin V, y intervincent: & par leur entremise fut conclu le dix-sept Mai 1418 un traité, qui affocioit le duc de Bourgogne au dauphin pour le gouvernement du royaume. Le dauphin y donna les mains. Mais le connétable d'Armagnac & le chancelier Henri de Marle ne voulurent jamais consentir à un traité, qui les livroit au pouvoir de leur implacable ennemi. Malgré leur opposition la paix fut publiée dans Paris le vingt-sept du même mois de Mai.

Les craintes du connétable & du La ville de chancelier n'étoient que trop fondées, vrée au duc & elles furent bientôt justifiées par l'un de Bourgodes plus horribles événemens que con- bles crusutiennent nos annales. Perrinet le Clerc, tés. fils d'un marchand de fer, qui avoit la charge de garder l'une des portes de la ville du côté du fauxbourg S. Ger-

12 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ main, sur quelque mécontentement contre le prévôt Tannegui du Chatel, se lia avec les émissaires du duc de Bourgogne, & promit de livrer la porte dont son pére avoit la garde. Le complot s'éxécuta la nuit du vingthuit au vingt - neuf Mai. Perrinet le Clerc prit les clefs de la porte S. Germain sous le chevet de son pére, qui dormoit : il alla ouvrir cette porte, où l'attendoit le seigneur de Vissiers l'Isle Adam avec huit cens hommes de troupes Bourguignonnes. L'Isle Adam étant entré avec sa suite, alla droit au Châtelet, où il trouva quatre cens bourgeois en armes, qui se joignirent à lui. En un instant il se rendit maître de la ville, où le duc de Bourgogne avoit toujours beaucoup de partifans. Il s'assûra aussi de la personne du roi : mais le dauphin sui échappa. Tannegui du Chatel, dont on ne peut jamais assez louer la fidélité & le courage, averti de ce qui se passoit, courut à l'hôtel du jeune prince,& l'ayant trouvé au lit, il l'enveloppa dans sa robe de chambre, le prit entre fes bras, & l'emporta à la Bastille, d'où il le mena en toute diligence à Melun. Le désordre fut affreux dans Paris:

DE PARIS, LAV. VII. violences de toute espéce, pillages, emprisonnemens. Le connétable, le chancelier, des évêques, des docteurs, des conseillers au parlement, tous ceux qui passoient pour Armagnacs, furent jettés dans les différentes prisons de Paris, pour y attendre le sort le plus cruel. En effet le douze Juin, les bouchers, qui avoient été chassés par le connétable, étant rentrés dans Paris, animérent d'une nouvelle fureur la populace, & la portérent à des excès, dont le récit fait horreur. On tira des prifons les malheureuses victimes qui y avoient été enfermées, & on les massacra sur le pavé. Le sang ruisseloit en telle abondance, qu'aux environs du Châtelet on en avoit jusqu'à la cheville du pied. Le connétable & le chancelier périrent dans cerre affreule boucherie, & parmi les autres dont l'histoire a conservé les noms, je dois remarquer Benoît Gentien, religieux de S. Denys, & docteur en Théologie, dont j'ai eu souvent occasion de parler, & Pierre Plaoul, alors évêque de Senlis. Si Gerson n'eût pas pris le sage parti de chercher un asyle en pays étranger, on peut juger quel auroit été son sort dans cette hornible journée.

14 Histoire de l'Université

Le duc de Bourgogne n'étoit pas présent à ce carnage: mais c'étoit pour lui qu'on l'éxécutoit, & il en recueillit le fruit. Il entra dans la ville comme en triomphe le quatorze Juillet, aux cris de Vive Bourgogne; & s'étant mis en possession du gouvernement, il le dirigea tout entier suivant ses vûes & ses intérêts.

Il veut forter l'Université de révoquer la censure contre Jean

Hift. Un. Par. T. V. I. 332 G 699. L'Université sentir les effets de cette domination tyrannique. La censure des propositions & du plaidoyer de Jean Petit, à laquelle elle avoit eu tant de part, les démarches qu'elle avoit faites auprès du concile de Constance pour obtenir la ratification de cette censure, étoient glorieuses pour elle, & utiles pour la conservation de la saine doctrine, & pour la tranquillité des princes & des Etats: mais elles étoient flétrissantes pour le duc de Bourgogne. Il lui en demanda la révocation.

Les compagnies cédent toujours à la force. L'Université, pour satisfaire ce redoutable prince, donna le neuvième jour d'Août une déclaration affortie à son goût. Elle y fait une peinture horrible du gouvernement des Armagnacs. Elle se plaint des violences qu'elle a souffertes de leur part, mais

qui ne sont qu'indiques, & non racontées, & dont le récit d'ailleurs dicté par la crainte ne peut pas être reçû pour un témoignage véridique. Enfin elle désavoue, comme n'étant point son ouvrage, tout ce qui a été fait en son nom depuis cinq ans, discours publics, prédications, lettres, écrits, souscriptions en matière de soi, députations & ambassades, sur tous les objets qui intéressent le roi, le gouvernement du royaume, l'état & l'honneur du duc de Bourgogne.

pas

Щ

'nĈ

is is

Perit étoit assûrément comprise dans les expressions dont l'Université se serveit : mais elle n'étoit pas nommée, & le duc de Bourgogne ne sut pas content. Il vouloit qu'elle sût expressément révoquée. Il eut néantmoins peine à obtenir satisfaction. Nous voyons Hist. Un. par les regîtres du parlement que la partie de l'entre de la prime de la prime de la prime de l'année suivante.

La censure de la doctrine de Jean

Je ne puis dire ce qui en arriva.

L'évêque de Paris étoit le chéf dans Elle entrével'affaire de la censure, & il ne sur pas véque de Par plus ménagé que l'Université. Le duc ris. de Bourgogne le contraignit de ré- p. 315voquer sa sentence de condamnation

16 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ contre le discours de Jean Petit. Cette révocation \* se fit de la façon la plus folennelle. Il n'y manquoit que la présence de l'évêque, qui pour raison ou sous prétexte de maladie se tenoit actuellement à S. Maur des Fossés. Du reste la cérémonie eut tout l'éclat possible. Après une procession générale de tout le clergé de Paris à la cathédrale, au milieu de la messe Pierre aux Bœufs, Cordelier & docteur en Théologie, prononça un sermon dans le parvis: & là, en présence du parlement & de l'Université, du chancelier de France, du prévôt de Paris, du prévôt des marchands, & d'un nombre considérable de notables bourgeois, les grands vicaires & autres officiers de l'évêque, munis de ses pouvoirs, révoquérent & annullérent la condamnation portée en 1414 contre Jean Petit.

Le duc de Bourgogne entreprit en-

L'ordonnance de 1407 touchant les core de faire annuller par le roi l'orlibertés de donnance de 1407, qui rétablissoit Peglife Gal. licane est ré-**▼**oquée par de roi. Oppo ques circonstances d'une fition du par pièce rapportée par les

auteurs de l'Histoire de lement. Paris, T. IV. p. 573.

Par. T. V.

11 y a néantmoins des différences entre le récit

\* J'emprunte ici quel- ] de cette piéce & celui de Monstrelet cité par Duboullai. Mais il est visible que c'est le même fair dent il s'agit dans l'un & dans l'autre.

DE PARIS, LIV. VII. 17 l'Eglise Gallicane dans ses franchises & libertés, par rapport à la provision des bénésices. Il trouvoit un double avantage dans ce projet:

» Premiérement son bien, & puis le mal d'autrui.

Il s'assûroit de plus en plus l'amitié de Martin V, qui l'avoit déja très bien fervi dans le concile de Constance par rapport à l'affaire de Jean Petit : & de plus il goûtoit le plaisir de défaire ce qui avoit été ordonné par la faôtion ennemie. Il obtint du roi des lettres révocatoires de l'ordonnance dont il s'agit. Mais l'enregîtrement au parlement l'arrêta. Il en fut délibéré plusieurs fois: & l'Université le souhaitoit, toujours décidée pour laisser au pape la disposition des bénéfices en France. Le parlement s'y opposa avec une fermeté inébranlable. Enfin néantmoins les lettres révocatoires furent enregîtrées le trente-&-un Mars 1419: mais par ordre du chancelier, sans conclusions des gens du roi : & le parlement protesta contre cet enregitrement, comme n'ayant point été fait de son avis.

L'Université, dans ces circonstances ment qu'éoù le parlement ne devoit pas être fa-prouve l'U-

### 18 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

niversité de vorablement disposé pour elle, ayant la part du obtenu du roi des lettres confirmatives.

Hist. Un. de ses priviléges, ne pur en obtenir.

Par. T. V. l'enregitrement, ainsi que je l'ai \* rap
p. 341.

porté d'avance.

La ville de Rouen affiégée par les Anglois , qui alloient tougée par les Anglois , qui alloient tougée par les pours en avant , & qui maîtres d'une le la Normandie, pour en achepartie de la Normandie, pour en acheaux affiégés, ver la conquête avoient mis le siège
la ville est devant Rouen sur la fin du mois de Juin 1418. La ville étoit bien pour-

vûe, & elle fit une belle résistance. Mais pour se délivrer il lui falloit du fecours, & elle en demanda avec grande instance au roi & au duc de

Bourgogne. Elle écrivit aussi plusieurs fois à l'Université de Paris, pour la prier d'employer son crédit à lui obtenir le secours dont elle avoit besoin.

Nous avons la réponse que fit l'Université à ses lettres dans le mois de Septembre, & qui est pleine de témoignages de zéle pour servir les as-siégés suivant leurs justes désirs, & de motifs d'encouragement. Mais les fa-

ctions du dauphin & du duc de Bourgogne étoient plus acharnées à se faire

<sup>\*</sup> T. III. p. 58.

DE PARIS, LIV. VII. la guerre l'une à l'autre, qu'aux Anglois: & pendant qu'elles se disputoient l'autorité du gouvernement, l'Etat périssoit. La ville de Rouen n'ayant pû être secourue, fut obligée de se rendre à composition, & les Anglois y entrérent le dix-neuf Janvier 1419.

Un attentat odieux, je veux dire la Le duc de vengeance criminelle du crime com- Bourgogne affaiffine sur mis douze ans auparavant par le duc le pont de de Bourgogne en la personne du duc Montereaud'Orléans, porta les maux du royaume à l'extrême. Les Anglois, en même tems qu'ils faifoient la guerre, négocioient & avec le duc de Bourgogne & avec le dauphin; prêts à conclure avec celui des deux qui leur feroit les plus grands avantages; inclinant néantmoins vers le dauphin, avec lequel ils pouvoient traiter plus sûrement. Ces négociations étoient croisées par une autre, qui se tramoit entre le dauphin & le duc de Bourgogne. Ce dernier y alloit de bonne foi. Le conseil du dauphin, tout composé d'anciens serviteurs du feu duc d'Orléans, avoit intention d'amener les choses à une catastrophe sanglante. Comme donc de part & d'autre on

10 Histoire de l'Université vouloir un traité, quoique par des mos... tifs bien différens, l'affaire ne traîn pas. Les deux princes eurent une extrevûe le onze Juillet, près de Pouillile-Fort à une lieue de Melun : ils s'embrasserent, ils se jurérent amitié, ils convintent de se réunir contre l'ennemi commun, & pour achever de régler quelques articles, une seconde conférence fut indiquée à Montereau-faur-Yonne. C'étoit là que les vengeurs du duc d'Orléans attendoient son meurtrier. A peine le duc de Bourgogne parut-il au rendez-vous, que Tanhegui du \* Châtel, Barbazan, & plusieurs autres se jettérent sur lui, & se massacrérent aux pieds du dauphin.

Ainsi périt le dix Septembre 1419 fur le pont de Montereau le duc Jean de Bourgogne, subissant la peine du talion, & assassiné lui-même en trahison, comme il avoit le premier asfassiné le frére unique de son roi. On dit que ce prince gouverna bien ses Etats particuliers. C'est leur affaire de

chronologique, dit que fisscation. Je n'entre point dans cette discus-justifia d'avoir eu part au son, qui est étrangére à

<sup>\*</sup> Le président Hé-nault, dans son Abrégé lippe le Bon reçut sa jumeurtre du duc Jean de mon sujet.

DE PARIS, LIV. VII. 21 lui en conserver de la reconnoissance. Mais la France lui reprochera à jamais le meurtre abominable du duc d'Or-léans, l'audace avec laquelle il soutint son crime, ses lâches intelligences avec les ennemis de sa patrie, les horribles barbaries exercées dans Paris, sinon sur ses ordres, au moins par ses gens & pour son service: & elle le regardera toujours comme le slambeau des discordes civiles, qui pensérent ruiner à jamais le royaume, & le jetter sous un joug étranger.

Quelque criminel que fût ce prince, Le dauphin l'assassinat de sa personne est une tra-déshérité. hison inexcusable: & si le dauphin y d'Angleterre eut part, la seule considération de son déclaré héri-jeune âge peut diminuer sa faute. Mais aume de il en fut puni avec une extrême ri-France & ré gueur. Au lieu qu'après le meurtre du duc d'Orléans, le duc de Bourgogne s'étoit montré triomphant dans Paris & à la cour, insultant à la douleur de la veuve & des enfans orphelins dont il causoit l'infortune; le dauphin Charles, qui ne s'est jamais avoué complice de l'attentat éxécuté à Montereau, se vit persécuté, proscrit, &, autant qu'il dépendoir des hommes, privé des droits de son auguste naissance. La mort

esclave de la fortune, & vil instrument des injustices de la faction Bourguignonne. Je ne puis dire comment le mémoire sur répondu. Mais selon toutes les apparences l'Université n'obtint que ce qu'on ne put pas lui resuser. Elle avoit perdu en grande partie son autorité, depuis que les Anglois étoient les maîtres dans Paris. Elle ne sur plus guéres appellée aux délibérations sur les affaires publiques, & les faits qui la concernent, se renfermeront désormais dans le genre qui la touche directement.

Paits concer. En 1421 il survint une difficulté par nant le col-rapport à la place de principal du col-lége de S. Nicolas du Louvre, à la-Louvre. quelle le comte d'Excelter, lieutenant

Hist. Un. en France du roi d'Angleterre son ne-Par. T. V. en France du roi d'Angleterre son ne-1. 344-346. veu, qui pour lors étoit absent, vou-

loit faire nommer un étranger. La Nation de France s'assembla le samedi cinq Avril: & son procureur lui ayam représenté que le collége de S. Nicolas du Louvre est l'un des plus anciennement sondés dans Paris; que ce collége appartient à la Nation de France, de laquelle doivent être, au moins pour le plus grand nombre, les écoliers qui le composent; & que par conséquent

DE PARIS, LIV. VII. conféquent leur chef & maître doit en être pareillement tiré, elle résolut de · foutenir ses droits avec vigueur, de s'opposer à la nomination d'un étranger pour la place dont il s'agissoit, & d'instruire, s'il en étoit besoin, le comte d'Excester du pouvoir d'inspe-Ltion & de réforme que l'Université & les Nations sont en possession d'exercer sur leurs colléges. Il paroît que l'affaire réussit au gré de la Nation de France.

A l'occasion de ce fait Duboullai en rapporte quelques autres, qui regardent le collége de S. Nicolas du Louvre, mais qui ne me paroissent pas intéresser une histoire générale de l'U-

niverlité.

En la même année 1421 fut de nou- Affaire de veau agité dans l'Université le projet tour alternarebuté en 1417 du tour alternatif en-nomination tre les Facultés, pour la présentation aux bénésiaux bénéfices dépendans de la compa-dans de l'ugnie. La Nation de France tint sur ce siversité. fujer une assemblée solennelle le vingt- Per. T. F. fix Février, dans laquelle voici ce que p 347. 348. je trouve de plus digne de remarque.

l'observe premiérement que l'on y appella les docteurs en Théologie, Droit & Médecine, qui étoient de la

Tome IV.

Nation, comme c'étoit la coutume dans les occasions importantes.

En second lieu, par rapport au fond de la question, la nation ne s'éloignoit pas de l'établissement du tour proposé, mais moyennant certaines conditions, dont la principale étoit que chaque Nation équivalût à chaque Faculté, ensorte que si les Facultés supérieures avoient trois présentations, la Faculté des Arts en eût quatre.

Je remarque enfin que la pauvreté étoit un ittre de recommandation dans l'Université. Il est porté par la conclusion dont je parle ici, que dans le choix d'un sujet qui doit être présenté à un bénésice vacant, le plus pauvre, s'il est capable, sera préséré; & que si le Recteur est pauvre, il aura la préférence sur tout autre.

L'affaire alors n'alla pas plus loin : mais elle ne tomba pas. L'établissement du tour étoit fort au gré des Facultés supérieures, & elles acquirent en 1429 un renfort pour leur parti par l'accession du suffrage de la Nation d'Angleterre. Ensin la chose se consomma en 1438, & la pratique du tour pour la nomination aux bénésices sut établie telle qu'elle s'observe encore aujour-

DE PARIS, LIV. VII. 24 Ahui. Il fut dit que les présentations aux bénéfices dépendans de l'Université seroient faites successivement par chacune des sept compagnies à commencer par la Faculté de Théologie, en descendant suivant l'ordre des Facultés & des Nations entre elles jusqu'à la Nation d'Angleterre. Cette alternative constamment observée depuis plus de trois cens ans est une preuve claire & toujours subsistante de l'égalité des Nations aux Facultés, & je ne vois pas ce qu'y pouvoient opposer ceux qui dans le milieu du siècle dernier avoient entrepris de réduire les quatre Nations à un seul suffrage. De nos jours l'arrangement de 1438 a été perfectionné. Les bénéfices auxquels nomme l'Université, sont de qualité fort dissèrente: trois cures de Paris d'une part, & de l'autre des chapelles qui presque toutes font sans revenu, ou n'en ont qu'un fort médiocre. On a donc établi un double tour, l'un pour les grands bénéfices, l'autre pour les moindres: & chacune des compagnies présente aux uns & aux autres à son rang. Cet ordre a été observé constamment de l puis le trois Juillet 1728.

Je reviens à l'année 1421, fous la de l'année
B i

48 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ quelle je trouve encore plusieurs faits qui ne doivent pas être omis.

Serment du révôt de 'aris. Hist. Un.

Le vendredi trente Mai Pierre de Marigni, commis à l'éxercice de la charge de prévôt de Paris, prêta serment à l'Université.

. 548. Affaire du lôlle.

p. 349 & 74• \$7\$• ment à l'Université. Quoique le projet de concordat avec la nation Françoise dressé par Martin V au concile de Constance, eût été rejetté par le parlement, l'usage néantmoins en avoir adopté un article, qui partageoir le différend entre le pape & les évêques de France au suiet des bénéfices, de manière que la moitié des nominations restoit aux Ordinaires. L'Université dressa un rôlle relatif à cette moitié, & elle députa au roi d'Angleterre régent de France, qui actuellement assiégeoit la ville de Dreux, le priant d'interposer pour elle sa recommandation & son autorité auprès des prélats. Cette députation n'eut pas de succès, à cause de la division qui se mit entre ceux qui en étoient chargés. Henri fut offensé de cette mésintelligence, & il se trouva sans doure peu disposé à s'intéresser pour des gens qui ne s'entendoient pas.

Les maux publics avoient réduit l'Université en un état de désolation,

DE PARIS, LIV. VII. 14 dont se plaignent souvent les actes du Viste & ré tems. Les colléges se désertoient, les colléges. revenus en étoient mal administrés, les bâtimens tomboient en ruines, les Par. T. V. places ou bourses se perpétuoient sur les mêmes têtes contre la teneur des statuts, ou passoient même en des mains totalement étrangéres à l'étude & aux lettres. Des gens de pratique prenoient les titres de maîtres & d'écoliers, pour en envahir les droits. On résolut en 1421 d'apporter quelque reméde à ces désordres, & on ordonna une visite des colléges. A ce sujet il s'émut une question. Il s'agissoit de savoir si le droit de visite & de réforme appartenoit à l'Université en corps, ou aux Nations dans le ressort desquelles chaque collége étoit fondé. Je ne vois point qu'il soit intervenu de décision. Mais la Nation de France se mit en possession & en exercice du pouvoir dont elle prétendoit devoir jouir, & elle sit des réglemens pour plusieurs de ses colléges. Les détails de ces faits peuvent & doivent être consultés dans Duboullai, par ceux qui ont intérêt d'en prendre connoissance. Je me contenterai de remarquer qu'il oft ici fait mention de deux colléges,

32 Histoire de l'Université

joug étranger avec une grande partie du royaume. Les ducs de Bedford &

Hift Un. de Glocestre, oncles du roi enfant, Par. T. V. p. 360. 361. étoient régens pour lui, l'un de France,

l'autre d'Angleterre. L'Université se recommanda à ces princes pour obtenir leur protection, & la conservation de ses priviléges. Elle écrivit aussi & députa pour le même sujet à la reine mere de Henri VI, Catherine de France, de qui elle avoit reçû une let-

Le duc de Bedford suivoit par rap-

tre très gracieuse.

cernant les nominations

O 373-375.

port aux affaires ecclésiastiques le plan aux bénéfi- tracé par le duc Jean de Bourgogne, & il faisoit sa cour au pape aux dépens 1:366-369. des libertés & franchises de la France. Une puissance illégitime avoit besoin d'appui contre la révolte de tous les cœurs François. C'est d'après ces vûes qu'est dressée une requête que le duc de Bedfort sit présenter au pape, & qui fut répondue le premier Avril 1424: & il donna le vingt-six Novembre 1425 une ordonnance rédigée selon les mêmes principes. Par ces deux actes les droits des Ordinaires dans la collation des bénéfices étoient extrémement restreints, & les prétentions de la cour de Rome confirmées &

DE PARIS, LIV. VII. étendues. Le premier se passa entre le pape & le régent de France. Mais l'ordonnance avoit besoin d'être enregîtrée,& le parlement y opposa de grandes difficultés. Il y consentir pourtant, après plusieurs refus, moyennant des changemens & corrections, & fauf les protestations du procureur général, qui ne voulut jamais donner les conclusions pour l'enregîtrement.

L'Université pensoit autrement, ainsi que je l'ai déja observé plus d'une Par. T. V. fois. Elle étoit bien aise que la disposition des bénéfices dépendît du pape, & suivant ce système elle présenta à Martin V un rôlle & une supplique, que le pape admit & signa le vingtneuf Mars 1424. Cet acte est imprimé tout entier dans l'histoire de Duboullai, & la lecture en peut être curieuse pour ceux qui aiment à s'instruire des anciens usages. Ils se feront même un plaisir de le comparer avec un pareil rôlle présenté à Benoît XIII, & que Duboullai a donné dans son quatriéme volume, page 906. Ici j'en extrairai seulement deux articles, qui se trouvent également dans les deux rôlles. Pour première grace, l'Université demande que les maîtres & docteurs

34 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ qu'elle recommande au pape, puissent se choisir un confesseur à leur volonté; & elle demande encore pour eux la préférence sur les gradués de toutes les autres Universités.

r. J. V.

contrate de L'année 1425 est la date d'une fantes perpé meuse décrétale de Martin V, qui déelles déci- cide la légitimité des rentes exigées pour argent prêté en aliénant le fond. C'avoit été une question entre les do-361-366. Cheurs, si ces sortes de contrats, dont l'usage s'étoit introduit depuis environ cent ans, n'étoient point usuraires. On étoit alors plus délicat sur la matière de l'usure, qu'on ne l'est communément aujourdhui. Duboullai rapporte une consultation de plusieurs docteurs en l'un & en l'autre Droit & en Théologie de différentes Universités, qui justifient la pratique dont il s'agir, & la déclarent innocente. Parmi ces docteurs se trouvent les noms de Pierre d'Ailli cardinal de Cambrai, & de Jean Gerson. MartinV sit examiner de nouveau la matiére par une commission, à la tête de laquelle il mit le cardinal de S. Marc Guillaume Fillastre, & sur le rapport des commisfaires il donna sa bulle, qui a fait loi. & a levé tout scrupules

DE PARIS, LIV. VII.

Quelques faits, de moindre importance pour la plûpart, doivent ici

trouver leur place.

En 1423 le dix-neuf Mai furent confirmés par Jean de la Rochetaillée, collége de la patriarche de Constantinople & admi-Marche. nistrateur de l'évêché de Paris, les sta-Par. T. V. tuts du collége de la Marche. p. 360.

Les bourses du collège du Plessis Bourses du furent en 1424 l'occasion d'un diffé-collége du rend entre les Nations de France & de Normandie. La premiére se les attribuoit routes, & l'autre prétendoit y avoir part pour quelquesuns de ses fujets. Cette contestation devint un procès, qui fut porté au parlement. Mais les parties mieux confeillées convinrent de terminer l'affaire à l'amiable, & nommérent des députés pour arranger un accommodement. C'est tout ce que nous apprend Duboullai.

• Je ne puis dire quels soupçons d'hérefie firent du bruit dans Paris en l'anition, où la née 1426. Mais il y avoit quelques France fait personnes dans les prisons de l'officia-revenir à son lité à ce sujet, & l'Université jointe à l'université. l'inquisiteur se trouva appointée contre p. 374. l'évêque, duquel on voutoit appellet au S. Siege. N'se trama quelques mamouvres dans l'Université, moyen-

46 Histoire de L'Université nant lesquelles des sept compagnies assemblées il y en eut six qui furent d'avis d'interjetter l'appel, de nommer des députés qui allassent à Rome le poursuivre, & d'imposer une taxe sur tous les suppôts non régens pour fournir aux frais de la députation : & le Recteur, qui étoit du complot, conclut pour la pluralité. La Nation de France, qui seule n'avoit point pris de part à la délibération, & s'y étoit même opposée, fit si bien qu'elle changea toute la face de l'affaire. Elle avoit alors pour procureur un homme de tête, Guillaume Erasd, souprincipal des Grammairiens au collége de Nayarre, bachelier en Théologie, ancien Receur, chanoine des Eglises de Laon & de Beauvais. Ce digne chef de la Nation de France avoit deux griefs contre la conclusion de l'Université. Il se plaignoit de ce que sur les billets de convocation envoyés par le Recteur n'étoir point exprimée la matiére de la délibération, comme l'exigeoient les statuts: & d'ailleurs il ne jugeoit pas hono able pour le roi & pour le royaume de France, qu'une question née à Paris fut portée pour être jugée hors du royaume & de la ville de Par

DEPARIS, LIV. VII. ris, » où se trouve, disoit-il, un » plus grand nombre d'excellens maî-» tres & docteurs en Droit divin & » canonique, qu'il n'y en a dans Rome, \* & en quelque autre ville que ce soit » de la Chrétienté. » Il convoqua sa compagnie, & il appella à l'assemblée les docteurs, licenciés, & bacheliers des Facultés supérieures, qui appartenoient à la nation. Il leur exposa ses raifons qui furent universellement goûtées, & son avis forma la conclusion. L'Université se rassembla à la requête de la Nation de France, & elle revint au même sentiment.

Le dix-sept Septembre de la même Procès jugé année 1426, fut jugée par arrêt du au conseil du conseil du roi une contestation entre de la Faculté un bachelier formé en Théologie, na-de Théolotif d'Esclavonie, qui demandoit le dé-gie. Hift. Un. gré de licencié d'une part, & de l'autre Par. T. V. la Faculté de Théologie, qui le lui p. 377-3810 refusoit. On appelloit bachelier formé celui qui avoit fait tous ses actes probatoires, ensorte qu'il ne lui restoit plus qu'à obtenir du chancelier la licence, ou permission d'enseigner. Le bachelier dont il s'agit, représentoit donc qu'il avoit rempli son cours de prédications, conférences, théses, dif-

28 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ putes: & que par conséquent il avoit un droit acquis à la licence; & que la Faculté ne pouvoit refuser de le pré-Center au chancelier, ni le chancelier, de lui conférer un dégré demandé à st juste ritre. La Faculté prétendoit au contraire qu'après toutes les épreuves fubies par le candidat ou aspirant, elle étoit encore en droit de délibérer si elle devoit admettre sa supplique pour la licence, & qu'elle pouvoit le rejetter si elle ne l'en jugeoit pas digne : & cela sans être obligée de soumettre à aucun jugement ses raisons de refus, dont chaque docteur n'étoit responsable qu'à sa conscience. Elle appuyoit cette sévérité de discipline sur ce que l'objet en étoit d'une très grande conséquence. » De la Faculté de Théolon gie, disoit-elle dans son plaidoyer, » dépend toute l'édification, déclara-» tion, & sustentation de nostre sainte » Foy Catholique: & est la vérité que n ceux qui en ladite Faculté sont gra-» duez, mesmement ès dégrez de li-» cence & maistrise, ont moult grande " authorité en ce qui touche le fait de » nostre-dite foy & la doctrine d'icelle. "Et pour ce faut avoir grand regard wavant que aucun soit reçû on conkil

stué esdits dégrez, pour les grands s'inconvéniens qui s'en pourroient en s's suivir. s' Le roi pensa de même sur l'importance de l'affaire: & au lieu de la laisser juger par le prévôt de Paris, devant qui elle avoit été portée, il l'évoqua à son conseil. Il paroît que le bachelier Esclavon donnoit prise sur lui par sa conduire, par la qualité de son esprit. La Faculté gagna son procès, & le bachelier fut \* exclus.

En 1427 l'Université échoua dans deux affaires vis-à-vis le parlement

séant à Paris.

La première a quelque chose de sin-scellé à in gulier par rapport à nos usages. Un ventaire interdits an nommé Guillaume Gourlain, qui sans Recteur par doute appartenoit à l'Université, à arrêt du par quelque titre que ce puisse être, étant Hist. Un. mort, le Recteur entreprit de mettre Par. T. V. 182.

\*Cetarret, rel qu'il est imprimé dam Duboullai, porte en tête le nom de Charles roi de France, & il est daté de Paris en la quarriéme année de son régne; an de grace 1426. Mais alors les Anglois étoient mastrés de Paris. Apparemment au nom de Paris il fant substituer celui de Poisiers, cà: Charles, Vill avoir

transféré le parlement, & ou se tenoit son conseil. Reste à savoir comment une cause née à Paris sous la domination des Anglois put être portée à Poitiers, pour être soumise au jugement du conseil de Charles V I I. C'est sur quoi je m'en rapporte à de plus habiles que moi. vent être remplies par des sujets du diocése de Séez & de l'archidiaconé de Passaye, en nombre égal. Les parens du sondateur ont un droit de présérence pour ces places, s'ils les demandent, & s'ils en sont capables. Grégoire Langlois avoit de plus ordonné l'établissement d'un collège à Angers: & ses intentions ont eu aussi leur accomplissement en cette partie. Le collège de Beuil à Angers, sondé & doté de ses biens, subsiste encore aujourdhui.

La guerre n'avoit point cesse depuis la mort de Charles VI, entre son héritier légitime & l'usurpateur Anglois: & ce ne sur qu'en l'année 1429 que le ciel commença à se déclarer pour la meilleure cause par les merveilles qu'éxécuta en saveur de Charles VII & de la France la Pucelle

Pâcheux état d'Orléans. Dans l'état violent où se des colléges trouvoit tout le royaume, & en parfité, qui tâ-ticulier la capitale, les colléges de che d'y ap-l'Université ne pouvoient manquer de de. souffrir beaucoup, & elle n'étoit pas

Hist. Un. peu embarrasse à apporter quelque par. T. V. seméde à leurs maux. Divers actes rapportés ici par Duboullai nous apprennent que la Nation de France veilloit avec une assection maternelle.

DE PARIS, LIV. VII. jurisdiction séculière reprenoit droits, & renfermoit dans des bornes plus étroites les priviléges des eccléfiastiques, souvent contraires à l'or-

dre public.

A la fin de l'année 1427, ou au Le Recent commencement de 1428, le Recteur insulté par le de l'Université se trouvant offensé par Médecine dele doyen de la Faculté de Médecine, mande répaprétendit avoir réparation de l'injure, Hift. Un. & il obtint pour la poursuivre l'ad-Par. T. jonction de la Nation de France. C'est p. 3810 tout ce que nos monumens nous ap-

prennent de ce fait.

La date de la fondation du collège Fondation de Seez, rue de la Harpe, est du du collège de vingt-quatre Février 1428. Le fondateur est Grégoire Langlois évêque de Hiff. de Par Séez, qui avoit ordonné cette bonne is T. He œuvre par son testament. Celui qui l'éxécuta, fur Jean Langlois neveu de Guillaume, prêtre, curé dans le diocése du Mans, bachelier en l'un & en l'autre Droit, & éxécuteur du testament de son oncle. Comme ils étoient natifs du diocése du Mans, archidiaconé de Passaye, ils associérent cet archidiaconé au diocése de Séez dans la distribution de leurs bienfaits. Le collège est mi-parti, & les places doi44 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ Dominicain nommé Jean Sarrazin 🚜 licencié en Théologie, avoit avancé des propositions favorables au despotisme ultramontain. Les docteurs de Paris, qui avoient eu tant de part à ces saints & salutaires décrets, n'étoient pas disposés à souffrir que l'on y donnât impunément atteinte. Le Recteur, Guillaume Erard, dont j'ai déja eu occasion de parler, & plusieurs notables personnages de l'Université, animoient encore le zéle de la Faculté de Théologie, qu'ils requirent solennellement d'ordonner la réparation du scandale. Elle obligea donc le Dominicain de se rétracter : & voici les articles qu'il lui fut enjoint de reconnoître pour vrais, & qui sont les contradictoires de ceux qu'il avoit témérairement hazardés.

» Toutes les puissances de jurisdic-» tion dans l'Eglise, différentes de la » puissance papale, émanent de Jesus-» Christ même quant à l'institution &c » collation primitive, & dépendent » du pape &c de l'Eglise pour l'exer-» cice. »

» Ces puissances sont de droit di-» vin, & immédiatement instituées de » Dieu. » DE PARIS, LIV. VII. 45

"On trouve dans l'Ecriture sainte
que Jesus-Christ a fondé l'Eglise, &c
qu'il a établi expressément des puissances distinguées de la puissance
papale."

» Lorsqu'il se fait un réglement ou » une décision dans un concile, l'auto-» rité qui donne force & vertu au dé-» cret, ne réside pas toute entière dans » le seul souverain pontise, mais prin-» cipalement dans le Saint Esprit &

» dans l'Eglise catholique. »

» Le texte de l'Evangile & la doc-» trine des apôtres contiennent ex-» pressément que l'autorité de juris-» diction a été conférée aux apôtres, » & aux disciples envoyés par Jesus-» Christ. »

» Dire que la puissance de jurisdiction des prélats inférieurs, soit évêques, soit curés, vient immédiatement de Dieu, c'est une doctrine conforme à la vérité évangélique & napostolique.

» Il est une puissance, savoir la puissance de l'Eglise, qui de droit peut quelque chose en certains cas contre le souverain pontise.

» Quiconque est dans l'état de pur » voyageur, ayant l'usage de sa raison, 46 HISTOURE DE L'ENEVERSETÉ ode quelque dignice, monine, ou » preeminence ou il loit, line exceptes » même le pape, peut commente » hmonic. »

Jean Surrazin adopca ces imir articles, non leulement par tramition pour l'autorite de la Familie, mais de fon propre & libre contentement. suivant qu'il le proceza, & il revoqua les propositions contraires, qu'il avoit avancées. Il fit cette rétractarion deux fois : premiérement devant la Faculté assemblée dans la salle des Manurins, & en second lieu dans la falle de l'évéché en présence de l'evèque, du doyen de Théologie, du Recteur, du vice-chancelier, & d'un grand nombre de docteurs, maîtres ès Arts, écoliers, & bacheliers.

Professeura des langues Grecque, & Chaldaique.

Hift. Un. Par. T. V. P. 393.

L'étude des langues Grecque & Hébraïque n'a jamais été absolument né-Hébraique, gligée dans l'Université, quoiqu'elle n'y ait pas toujours été cultivée avec un soin égal. Nous avons sous cette année 1430 une conclusion de la Nation de France, qui veut que l'on pourvoie de bénéfices sustilans des professeurs de Circe, d'Hébreu, & de Chaldéen, afin quo con langues puissent être enseiunces à l'aris.

de Paris, Liv. VIL 2

Le choix d'un Procureur de l'Université en parlement partagea les Facultés & les Nations, qui s'assemblé parlement
rent plusieurs fois sans pouvoir s'accorder. Je remarque ce fait, principalement pour faire connoître qu'alors
toutes les affaires étoient portées aux
compagnies: genre d'administration
plus favorable à la liberté, mais moins
propre pour le concert. Aujourdhui le
tribunal du Recteur dispose de bien
des choses, qui autresois se décidoient
par l'Université assemblée.

La Nation de France, qui a pour Relique de s, patron S. Guillaume, avoit reçû du Guillaume. chapitre de Bourges en 1399 une côte par T. V. de ce faint, qu'elle fit enfermer dans p. 394. un reliquaire d'argent. En 1431 fut déposée dans le coffre de la Nation la lettre du chapitre qui atteste la vérité

de la relique.

La même année 1431 est celle du Condamnafupplice de la Pucelle d'Orléans, sur prion de la laquelle les Anglois, tant de fois bat- d'Orléans, tus par cette courageuse Héroine, mais p. 394-408, ensin devenus maîtres de sa personne, exercérent une lâche vengeance, en la faisant condamner au seu comme sorcière & hérérique. Le ministre de cette iniquité sur Pierre Cauchon, évêque

48 Histoire de l'Université de Beauvais, homme de tout tems dévoué à la faction Bourguignonne, & par une suite de ses premiers engagemens décidé à servir les Anglois contre sa patrie. Il condamna la Pucelle, & il se fit appuyer dans cette indigne & cruelle procédure par l'Université, dont il étoit conservateur apostolique. Ce seroit une tache pour l'Université, si son décret contre la Pucelle devoit être regardé comme fon ouvrage, & non comme celui des Anglois, qui la tyrannisoient.

Je dois maintenant parler du con-Concile de Bâle. Motifs cile de Bâle, qui s'ouvrit le vingt-trois il fut convo-Juillet 1431. Il fut assemblé en vertu

Hift. Eccl.

d'un décret du concile de Constance, qui regardant la fréquente tenue des T. XXI. conciles généraux comme le moyen le plus avantageux pour conserver la pureté de la doctrine & des mœurs dans l'Eglise, avoit ordonné qu'il s'en riendroit un au bout de cinq ans, un autre sept ans après, & ensuite de dix en dix ans. La premiére partie de ce décret avoit été éxécutée, quoique très imparfaitement, par la célébration d'un concile en 1423 & 1424, dabord à Pavie, puis à Sienne: & la seconde eut son accomplissement par le concile de

de Bâle. Le choix de cette derniére ville fut déterminé par le concile de Sienne, qui ne fit guéres que cela de remarquable; & Martin V l'approuva

par une bulle.

Dans le concile de Bâle devoient être traités trois grands objets, la réformation de l'Eglise dans son chef & dans ses membres, la réunion des Bohémiens, & celle des Grecs. L'article de la réformation, entamé & seulement ébauché dans le concile de Constance, demandoit d'être suivi & porté, s'il y avoit moyen, à sa perfection. La réunion des Bohémiens étoit une affaire née dans ce même concile, & dont les conséquences ne pouvoient être plus intéressantes. Ces peuples étoient devenus Hussites à la fureur depuis le supplice de Jean Hus: & à l'erreur, à la rebellion contre la puissance spirituelle, ils joignoient la révolte contre leur prince. Delà une guerre sanglante, & la désolation affreuse de tout le pays: & Sigismond, à qui appartenoit la couronne de Bohême, n'avoit fait que d'inutiles efforts pour y rétablir l'obéissance à ses loix, & à celles de l'Eglise. Quant aux Grecs, ils étoient horriblement malpar les Turcs. Leur foiblesse extrême ne leur laissoit d'espérance que du côté de l'occident: & pour en obtenir la protection dont ils avoient besoin, ils montroient le désir de se réunir à l'Eglise Latine. Depuis longtems ils agissoient sur ce plan : ils s'étoient présentés au concile de Constance: & les négociations, sans parvenir jamais à un succès réel, se continuoient toujours néantmoins, parce que Rome de son côté désiroit la réunion avec ardeur.

Ces trois objets étoient proposés dans la bulle que Martin V donna le premier Février 1431, pour la convocation du concile à Bâle. Mais ce pape ne put voit l'événement, parce qu'il mourut d'apopléxie le vingtiéme jour du même mois. Son successeur fut le cardinal Gabriel Condolmério, qui prit le nom d'Eugéne IV. Il étoit neveu de Grégoire XII, Ange Corario. Le premier soin d'Eugéne devenu souverain pontife se porta vers le concile convoqué par son prédécesseur, dont il confirma les dispositions à cet égard.

Démarches L'Université de Paris ne manqua res de l'Uni-pas d'envoyer ses députés au concile

DE PARIS, LIV. VII. 51 de Bâle. Elle l'avoit même prévenu, & versité per dans les occasions qui s'étoient offertes rapport au elle s'étoit beaucoup occupée des matiéres qui devoient y être agitées.

C'est dans le point de vûe de la réunion des Grecs qu'elle favorisa, comme je l'ai rapporté, l'étude de leur langue, voulant former des sujets qui

pûssent traiter avec eux.

Elle avoit aussi travaillé à la conversion des Hussites. Nous avons les Par. T. V. instructions dressées par son ordre pour p. 268. les députés qu'elle envoyoit à un congrès de princes & de prélats, qui se tenoit par rapport aux affaires de la Bohême. L'Université y recommande à ses députés de se mettre bien au fait des erreurs des Hussites, & des moyens fur lesquels ils se fondent pour les soutenir, afin de pouvoir les réfuter avec lumiére & avec douceur, en les exhortant surtout à se soumettre à l'autorité du concile général qui devoit bientôt se célébrer. Duboullai place cette pièce avant le concile de Constance: mais il est visible pour quiconque la lit avec attention, qu'elle est postérieure à ce concile, & qu'elle a précédé celui de Bâle.

Enfin l'Université avoit prouvé par

42 Histoire de l'Université plusieurs de ses démarches son zéle persévérant pour la réformation de la discipline & des mœurs : & en parti-Hist. Un. culier l'an 1429 l'archevêque de Sens ayant assemblé à Paris un concile de sa province, elle y députa, & concourur aux réglemens que fit ce concile sur divers objets de réforme, qui regardoient principalement la conduite des ecclésiastiques, séculiers & réguliers.

Par. T. V.

. 386.

Sur la fin de la même année, comme l'on voyoit approcher le tems marqué pour le concile de Bâle, qui avoit été indiqué dès l'an 1428, il fut question dans l'Université de nommer des ambassadeurs, comme l'on parloit alors, qui la représentassent dans ce concile. Il survint à ce sujet une contestation, Le Recteur, avec le plus grand nombre des compagnies, vouloit, conformément à ce qui s'étoit pratiqué aux conciles précédens, former un corps de députation générale, composé de trois théologiens, deux décrétiftes, un médecin, quatte artiens, & un bedeau, pour la dépense desquels toutes les Facultés & Nations, contribueroient, à raison de vingt sols par jour pour les théologiens & décrétistes, feize fols pour le médecin & les artiens, & huit fols pour le bedeau. La Nation de France s'opposa à cet arrangement, & elle voulut être maîtresse du nombre & du choix de ses députés, qu'elle se chargeroit de défrayer, sans entrer pour rien dans la dépense des autres. Le Recteur conclut pour la pluralité: mais la Nation de France s'en tint à son plan, & le vingt-sept Octobre 1429 elle choisit pour ses députés Guillaume Erard, personnage recommandable, dont j'ai déja fait mention, & Pierre Maugier.

Comme ces députations empor- Hist Un. toient de grands frais, & que l'Uni-Par. T. V. versité étoit pauvre, elle résolut, dans p. 392. 393 une assemblée qu'elle tint le vingtneuf Septembre 1430, de demander aux prélats de France un secours pécuniaire. Elle leur écrivit à ce sujet : & de plus, par rapport au fond même de l'affaire & à la célébration du concile, elle adressa plusieurs lettres au souverain pontife, au roi & aux princes qui gouvernoient la France, à l'empereur & aux électeurs, à l'Université de Vienne en Autriche. Elle se hâta de faire partir quelquesuns de ses députés pour Bâle dès les commencemens

54 Histoire de l'Université de l'année 1431, sans attendre la bulle de convocation de Martin V.

Il fut plus aisé à l'Université de met-

tre en action ses députés, que de pourvoir à leur subsistance. Car je vois Hift. Un. Par. T. P. que Guillaume Erard, l'un d'entre p. 403 0 oux, se plaint dans plusieurs de ses lettres de ne point recevoir d'argent, & en demande avec des instances réitérées. Telle étoit l'honorable pauvreté & de la compagnie & de les premiers suppôts. La doctrine & la vertu, voilà leurs richesses : & ces ressources suffisoient pour leur donner la plus

Ouverture dn concile. Fleuri, Hift. Eccl. T. XXI. O XXII. Lenfant, Hift, de la guerre des H#ffites. Hift. Un. Par. T. V.

p. 408-418.

Jeq**g**.

La marche du concile de Bâle fut dabord très lente. Les députés de l'Université en arrivant dans cette ville s'y trouvérent presque seuls: Personne ne témoignoit d'empressement pour se rendre au lieu de l'assemblée : & le cardinal Julien Césarini, nommé par les papes Martin & Eugéne pour présider au concile, étoit actuellement occupé d'une croisade contre les Bohémiens, qui réullit très mal. Nos députés se donnérent des mouvemens infinis pour attirer à Bâle le concours de ceux qui devoient y former le con-

grande considération, & l'influence dans les plus importantes affaires.

DE PARIS, LIV. VII. cile. Ils écrivirent aux princes, aux prélats, aux Universités, aux chapitres, aux communautés: ils envoyérent deux d'entre eux à l'empereur & au cardinal légat. Une lettre de Guillaume Erard, datée du vingt-deux Juillet, nous apprend que tant de sollicitations ne furent point infructueuses. Il arrivoit de jour en jour des prélats & des docteurs, & on en attendoit d'autres, qui se faisoient annoncer. Le cardinal Julien, qui ne pouvoit quitter l'expédition de Bohême, se substitua, suivant le pouvoir qu'il en avoit, deux vicegérens pour présider en sa place au concile, qui furent Jean Polmar auditeur du sacré Palais, & Jean de Raguse docteur en Théologie de Paris & procureur général des Dominicains. Ainsi les choses commencérent à prendre forme, & le vingt-trois Juillet le concile s'ouvrit.

Il se passa encore un assez long espace de tems avant qu'il s'y sît rien de considérable. Cet intervalle ne sut pourtant pas oisss. Les prélats & les docteurs s'assembloient toutes les semaines, suivant une lettre écrite le dix Août par le même Erard, & dans leurs consérences ils préparoient & di-C iiij

66 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ géroient les questions qui devoient être traitées dans le concile. Enfin le cardinal légat étant arrivé à Bâle dans le mois d'Octobre; on se disposoit à travailler sérieusement. Mais un nouvel obstacle se présenta.

Le pape en-

Le pape Eugéne, qui avoit confirreprend de mé la convocation du concile de Bâle à Boulogne faite par son prédécesseur, voulut le dissoudre, ou du moins le transférer ailleurs, avant même qu'il fût commencé. Les conciles, depuis celui de Constance, ont toujours été redoutés des papes: & les péres assemblés à Bâle s'y prenoient de manière à faire trembler Eugéne. A juger des conférences préliminaires par les délibérations du concile qui suivirent, il paroît que l'on s'y étoit arrangé pour faire enfin réussir la réformation, traversée par Aléxandre V à Pise, par Martin 🗘 🛦 Constance & à Sienne, & que l'on savoit n'être pas plus du goût d'Eugéne que de celui des papes précédens. Eugéne étoit informé de cette disposition des esprits: & c'étoit là le vrai motif qui le portoit à vouloir transférer le concile à Boulogne en Italie, où il espéroit être plus aisément le maître. Il elléguoit d'autres raisons, & surrout

DE PARIS, LIV. VII. l'objet de la réunion des Grecs, qui ne pouvoient que difficilement se transporter à Bâle, au lieu qu'il leur seroit bien plus commode de se rendre à Boulogne. Mais ce n'étoient que des

prétextes, & on le sentoit.

Le cardinal Julien surtout en étoit première ses très persuadé, & loin de désérer au ion du con désir du pape, qui l'avoit instruit de ses volontés, il répondit avec fermeté, qu'il étoit absolument nécessaire de tenir le concile à Bâle suivant le premier projet. Il joignit l'effet aux paroles, & pour engager l'affaire il se hâta d'indiquer la première session du concile, qui se tint le quatorze Décembre. Cette session ne roula encore que sur des démarches préparatoires. On y nomma les officiers du concile, & entre autres les promoteurs, parmi lesquels tint le premier rang Nicolas l'Ami, licencié en Théologie, & l'un des députés de l'Université de Paris. On établit un bel ordre pour les délibérations, & on perfectionna le plan qui avoit été suivi à cet égard dans le conc le de Constance.

Le partage en nations étoit sujet aux Ordre qui s' inconvéniens d'une grande inégalité les délibéra pour le nombre, & de la concurrence tions.

géroient les question de de Bâle se être traitées dans députations ou cardinal légat é chacune d'un not le mois d'O de sujets de diffétravailler se docteurs : quatre complement chargés de ranger les

Le pape en- Le treprend de mé le le transférer à Boulogne, fair ient chargés de tanger les a mefure qu'ils arrivoient, nune des classes, afin d'en-

presente n'étoit pas d'un caractère à significant. Les représentations de son légat n'avoient fait autume impedien sur lui, & le dix-huit Désembre il donna son déeret pour transferer le concile à Boulogne.

De ce moment la guerre fut onvente entre le pape & le concile : & ces deux puissances, dont l'union eût apporté de si grands biens à l'Eglise, ne furent plus occupées, si l'on excepte un tems de trève affez court, qu'à des actes d'hostisités réciproques, dont le contrecoup se faisoit sentit à tout le corps: avec cette différence néantmoins, que le concile se sondoit sur les décrets de Constance, au lieu que le pape les attaquoit; le concile vouloit l'éxaction d'une résorme salutaire, & désirée de tous les gens de bien, le pape n'avoit

DE PARIS, LIV. VII. pour motif que les intérêts de sa grandeur; le concile agit avec une vigueur poussée peut-être trop loin en certaines occasions, mais toujours franchement & à visage découvert, le pape employa souvent la ruse & les détours artificieux.

L'Université de Paris prit parti pour L'Université le concile, & le neuf Fevrier de l'an-prend, parti née 1432 elle écrivit aux péres de Bâle cile. une lettre de dévouement & d'encou- Hist. Un. ragement. Le pape n'y est pas bien Par. T. V. traité, & son dessein de dissoudre le concile est attribué sans détour à une maligne suggestion du démon. Au contraire on exhorte les péres du concile à continuer l'œuvre de Dieu avec constance, & sans s'effrayer des difficultés. » Si le pontife Romain, ajoute » l'Université, vouloit dissoudre le De concile de son autorité avant la plei-» ne décision des matières entamées. » nous ne croyons point, sauf le res-» pect dû à l'autorité de son siège, que » l'on doive lui obéir en ce point, mais » plutôt qu'il faut lui résister en face, s'il en est besoin : de même que Paul » représentant les docteurs a résisté en » face à Pierre, qui représentoit les » pontifes. Car quoique le souverain

8 HISTOIRE DE L'UNIVE pour les rangs. Le concile distribua en quatre déput classes, composées chacune bre à peu près égal de sujets rens ordres, cardinaux, évi bés, curés, & docteurs: qui missaires étoient chargés de furvenans, à mesure qu'ils a fous quelquine des classes, tretenir l'égalité.

pape pour la translation du concile.

Eugéne n'étoit pas d'un reculer aisément. Les repré de son légat n'avoient fait a pression sur lui, & le dix cembre il donna son décret férer le concile à Boulogne.

verte entre le pape & le concile.

Guerre ou- De ce moment la guerre f entre le pape & le concile : è puissances, dont l'union ei de si grands biens à l'Eglise plus occupées, fi l'on except de trève affez court, qu'à d'hostilités réciproques, dos trecoup fe faifoit fentir à col

les supplices de Prague. c fureur: & devoir emne réussirent plus. Ils s'éde la guerre exercice : ils féroces : ils ur de tous les est une chose e poignée de nfuire toutes lemagne. En lien les avoit de quatresquelquese: & à l'ap. tanss'étoit wim ides

60 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ » pontife ait la prééminence & la pré-» sidence dans le concile, il n'a pas » néantmoins le droit de conclure sui-» vant son gré, mais selon la plura-» lité des suffrages., »

Cette façon de penser étoit celle de C'étoit aussi le sentiment l'Eglise de France, qui assemblée à de l'Eglise Bourges par l'autorité du roi Charles de France. Hist. Un. VII, se déclara par acte du vingt-six Par. T. V. Février pour le concile de Bâle, &. p. 412.

supplia le roi de le soutenir.

Mot de l'éde publier la bul'e d'Eule concile.

Hift. de Paris, T. II. p. 818.

La cause du concile avoit tellement vêque chargé pris faveur dans tous les esprits, qu'au rapport de Nicolas Midi haranguant gene contre le parlement de Paris au nom des péres de Bâle, l'évêque qui avoit été chargé par Eugéne d'apporter au concile la bulle de translation, y voyant une si nombreuse assemblée de prélats & de docteurs distingués par leur mérite, ne put s'empêcher de dire qu'il croiroit faire facrifice au diable, s'il publioit cette bulle.

Lettre circulaire du con cile, & feconde fcf fion.

Fleu i.

Le concile donnoit l'exemple de la fermeté à défendre ses droits. Il adressa le vingt-&-un Janvier une lettre circulaire à tous les Fidéles, pour notifier la résolution où il étoit de demeurer assemblé à Bâle jusqu'à l'entier accomplissement de tout l'ouvrage pour le-

DE PARIS, LIV. VII. 61 quel il avoit été convoqué: & il se prémunit d'une manière encore plus directe & plus efficace contre les entreprises d'Eugéne, par la délibération qu'il prit dans sa seconde session le quinze Février. Là il renouvelle & confirme les décrets des quatriéme & cinquiéme sessions du concile de Constance, touchant la supériorité du concile au dessus du pape, & l'obligation où est le pape d'obéir au concile en ce qui regarde la Foi, l'extirpation du schisme, & la réformation générale de l'Eglise dans son chef & dans ses membres: & faisant l'application de ces décrets à l'état actuel des choses, le concile de Bâle déclare qu'il n'a pû, qu'il ne peut, & qu'il ne pourra être dissous, transféré, ni prorogé par qui que ce soit, même par le pape, sans le consentement & la délibération du concile même.

Les péres de Bâle sentoient bien ce- Troisiém pendant quels égards étoient dûs à la fession. dignité suprême dont Eugéne étoit revêtu, & ils eussent souhaité l'engager par voie de persuasion à renoncer à son dessein de dissoudre le concile. Ils lui envoyérent à cet effet des députés, qu'ils chargérent de lui représen-

64 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ loit appeller à qui il pouvoit appartenir, des griefs que l'on avoit lieu de supposer qu'elle contenoit. La nation donna ordre de plus à son procureur d'écrire à son député à Bâle, Guillaume Erard, pour lui enjoindre de folliciter un décret de citation & d'ajournement contre ceux qui faisoient à Paris des manœuvres préjudiciables au concile, afin qu'ils eussent à comparoître en personne devant le concile même pour Te voir déclarés déchûs de leurs bénéfices.

H讲. Ur. Par. T. V. P. 410.

La bulle close d'Eugéne IV n'ayant pas eu de succès, il en envoya une patente, datée du vingt-deux Novembre, & adressée au Recteur, & aux docheurs & maîtres de l'Université de Paris, par laquelle il leur ordonnoit de se rendre à Boulogne pour le concile qu'il y avoit indiqué. Mais il ne fut point obéi : & rien ne put ébranler la fidélité que l'Université avoit vouée au concile de Bâle.

Réunion des ouvrage du concile.

Fleuri . Hift. Eccl. T. XXII.

Pendant que le concile de Bâle Bohémiens, combattoit contre Eugéne, il n'en suivir pas moins l'affaire de la réunion des Bohémiens, & il tint une conduite admirable pour l'amener à un heureux succès. Ces peuples avoient commen-

DE PARIS, LIV. VII. 60 cé d'être effarouchés par les supplices de Jean Hus & de Jerôme de Prague. Ils prirent les armes avec fureur: & les violences que l'on crut devoir employer pour les réduire, ne réussirent qu'à les aigrir de plus en plus. Ils s'étoient accourumés à faire de la guerre leur unique & continuel exercice: ils avoient pris des mœurs féroces : ils étoient devenus la terreur de tous les pays circonvoisins: & c'est une chose incroyable comment une poignée de Bohémiens mit souvent en fuite toutes les forces réunies de l'Allemagne. En dernier lieu le cardinal Julien les avoit attaqués avec une armée de quatrevingt-dix mille hommes, quelquesuns disent cent trente mille: & à l'approche des Bohémiens cette prodigieuse multitude de combattans s'étoit dissipée comme une bande de timides oiseaux.

Le concile de Bâle comprir que les voies de douceur & de persuasion, seules dignes de lui, étoient aussi les seules qui pûssent être employées avec succès pour ramener ces redoutables errans. Il engagea des conférences avec eux: il donna toutes les sûretés possibles à leurs députés pour venir à Bâle:

62 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ter les motifs qui devoient le porter 2 révoquer son décret de translation. Ces députés trouvérent le pape infléxible: & c'est ce qui détermina le concile à agir d'autorité dans sa troisiéme session, qui fut tenue le vingt-neuf Avril. On y arrêta qu'Eugéne seroit prié, conjuré, & sommé, de révoquer le décret qui tendoit à dissoudre le concile, & de s'y rendre en personne ou par des légats munis de ses pouvoirs dans l'espace de trois mois. Les cardinaux étoient pareillement cités, & à même terme.

ile.

Je ne suivrai pas cette grande afles vœux de faire dans tous ses détails: j'en marour le con- querai feulement les principaux événemens, à mesure qu'ils se présenteront dans l'ordre des tems. Mais je dois observer que le concile attaqué par le pape étoit vivement soutenu par les plus grands princes de l'Europe, par l'empereur, par les rois de France & & d'Angleterre, par le duc de Bourgogne. Les compagnies savantes lui Hist. Un. Etoient aussi fortement attachées. On

'ar. T. V. trouve dans Duboullai des témoignages de cette adhésion avec une pleine uniformité de sentimens de la part des Universités de Vienne en Autriche, dans la Bohême, au spirituel & au temporel. Sigismond, qui n'avoit pû jusques-là s'y faire reconnoître, obtint des rebelles la soumission qui étoit dûe à son autorité. Albert son gendre lui succéda: & si ce prince n'avoit été enlevé par une mort prématurée à la sleur de son âge, la Bohême auroit jour plus longtems de la tranquillité que la sagesse du concile de Bâle y avoit ramenée.

L'Université de Paris, dès les commencemens de la négociation avec les Bohémiens en 1432, avoit pris grande part à cet important événement. Le lundi quinze Septembre elle fit une procession solennelle à l'Eglise de sainte Catherine du Val des Écoliers, dont l'objet étoit de demander la protection du Très-haut sur l'Eglise universelle, & pour le maintien du sacré concile de Bâle; & de lui rendre en même tems des actions de graces pour les bonnes dispositions qu'il avoit misses dans le cœur des Bohémiens par rapport à la réunion.

Durant les années 1432 & 1433 les rion du pape péres de Bâle & le pape n'avoient & du conciecessé de se faire la guerre. Le pape re-firme les désusant d'obéir au concile, qui lui avoit creu de Bâle. 68 Histoire de l'Université ordonné de révoquer son décret de translation, le concile le regardoit comme rebelle, & il se mit en devoir de procéder contre lui jusqu'à la déposition inclusivement. Il faisoit des actes tendans à cette fin, monitions. citations: & le pape les cassoit. Les princes Chrétiens, & surtout l'empereur Sigismond, très attachés au concile, mais fentant combien le concours de l'autorité du chef de l'Eglise lui étoit nécessaire pour faire le bien, travailloient à concilier les esprits divifés. Ils obtenoient du concile des sur-Séances aux procédures commencées: ils agissoient auprès du pape pour l'engager à donner satisfaction au concile. Eugéne fit plusieurs propositions, mais qui parurent captieuses : & le concile les rejetta avec fermeté & hauteur. Enfin le mauvais état des affaires d'Eugéne le força de plier. Il avoit un violent & puissant ennemi en la personne de Philippe-Marie duc de Milan, prince inquiet & malfaisant, qui pour des mécontentemens politiques, & tout - à - fait étrangers aux affaires du concile, envoya une armée contre le pape, & le réduisit à fuir de Rome, & à se sauver avec beaucoup de peines DE PARIS, LIV. VII. 69 & de risques dans la ville de Florence. En cet état de malheur le pape avoit besoin d'appui. Pour se ménager la protection de Sigismond, il crut devoir le contenter, & se réconcilier avec le concile.

Il nomma quatre cardinaux pour y présider en son nom avec le cardinal Julien, & le quinze Décembre 1433 il leur adressa une bulle par laquelle il d'claroit que le concile de Bâle avoit été légitimement continué depuis son commencement, & devoit l'être à l'avenir; qu'il l'approuvoit & le favorisoit dans ce qui y avoit été ordonné & décidé; qu'il reconnoissoit que la dissolution qu'il en avoit ordonnée, étoit nulle, & qu'on ne devoit y avoir aucun égard. En conséquence il révoquoit les bulles qu'il avoit fait publier pour casser le concile, & le déclarer illégitime. Ces lettres du pape furent lûes & approuvées dans la seiziéme session du concile de Bâle le cinq Février 1 434. L'empereur y assistoit, ayant voulu fans doute donner par sa pré-Sence un plus grand poids à la réconciliation.

Comme le pape avoit envoyé de pouveaux présidens au concile, il se

72 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ de Beauvais, qui étoit rentrée alors sous l'obéissance de son légitime souverain. Il fut donc transféré à Lisieux, & dès là il ne pouvoit plus garder la charge de conservateur apostolique, qui étoit affectée à l'un des trois évêques, de Beauvais, de Meaux, ou de Senlis. Il y renonça le sept Octobre 1432, en demandant qu'on lui substituât l'évêque de Meaux : ce qui lui fut accordé. Cependant le nouvel évêque de Bayeux n'étoit pas encore en 1433 paisible possesseur de son bénésice. Jean d'Esquai le troubloit par des procédures, & la cause étoit pendante devant le concile de Bâle. Zanon demanda & obtint la recommandation de la Nation de France auprès du concile. Duboullai ne nous apprend pas quelle fut l'issue de cette affaire.

Soins que se A mesure que la puissance des Andonne l'Uniglois s'affoiblissoit en France, l'Unile rétablisse-versité reprenoit son crédit. Ils étoient
ment de la encore maîtres de Paris : & néantpaix dans le
moins en 1432 il se tint des assemhis. Un. blées entre l'Université. & le corps de
l'ar. I. V.
ville, dans lesquelles on traita des
moyens de rétablir la paix dans le
royaume, & il y su résolu de députer
pour ce sujet au duc de Bourgogne. On

favoit

DE PARIS, LIV. VII. 72 savoit que ce prince commençoit à se repentir des engagemens qu'il avoit pris avec les Anglois; & que l'amour de la patrie, étouffé longtems en lui par le désir de venger la mort de son pére, se réveilloit peu à peu, & le rendoit sensible aux maux dont il étoit une des principales causes. Pour le fortifier dans ces dispositions, l'Université lui députa l'évêque de Meaux, professeur en Théologie, & Nicolas Quoquerel, maître ès Arts & bachelier en Théologie. Mais le tems n'étoit pas encore venu, où la plaie faite au cœur du duc de Bourgogne par l'afsassinat de son pére devoit le refermer. Ce ne fut qu'en 1435 que la paix se conclut entre lui & Charles VII dans · le congrès d'Arras, où s'étoient rendus les ambassadeurs de presque tous les Hist. Va. princes de l'Europe, les légats du pape, par. T. V. & ceux du concile. L'Université de

La délibération de l'Université au Le nom de sujet de la paix en 1432, est l'acte le lemagne subplus ancien rapporté par Duboullai, stitué à celui où se trouve le nom de Nation d'Aldangleterre. de Nation d'Angleterre. Dans les regîtres de la Nation même cités par Pasquier, ce Nat. p. 70.

Tome IV.

Paris y avoit aussi ses députés.

74 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

lift. de Fr. barles V.

Retherches nom paroît dès le cinq Mai de l'année e Pasquier : précédente 1431. Le projet du chan-Daniel, gement avoit été formé longtems auparavant, & il remonte julqu'à l'année 1376. La guerre venoit alors de se renouveller avec les Anglois : & l'empereur Charles IV, prince très affectionné à la France, étoit actuellement à Paris. La Nation dite jusqueslà d'Angleterre résolut de lui demander la permission de se faire appeller dorénavant Nation d'Allemagne. Je ne vois pas néanmoins que cette résolution air eu dabord son effer. Les maux dont les Anglois accablérent la France fous le régne de Charles VI, augmenterent la haine contre eux : & lorsque l'on commença à les moins craindre, la compagnie qui dans l'Université de Paris portoit à regret leur nom, songea sérieusement à le quitter. Pendant quelques années l'ancien & le nouveau nom se disputérent en quelque façon le terrain, & ils se voyent, tantôt l'un tantôt l'autre, à la tête des • actes. Depuis l'an 1436 le nom de Nation d'Angleterre n'y reparoît plus, & le bannissement en devient irrévocable.

Dans les années 1432 & 1433 l'U-

DE PARIS, LIV. VII. 75

niversité sit des mouvemens auprès du Prisonniers parlement en faveur de quelquesuns redemandés de ses suppôts, actuellement détenus sité. prisonniers à Rouen par la justice sé-Hist. Un. culière, & revendiqués par l'arche-p. 422. 414. vêque de cette ville comme ses justiciables. De ce nombre étoit l'évêque d'Avranches bachelier en Théologie. L'Université se joignit à l'archevêque de Rouen pour demander, suivant ses priviléges, le renvoi des prisonniers à la cour ecclésiastique. Tout ce que je vois qu'elle obtint, fut une injonction au bailli de Rouen de déférer à l'appel interjetté au parlement, avec défenses de procéder ultérieurement contre les prisonniers.

Une nouvelle déclaration du roi Affaire du raAnglois, qui permettoit le rachat des chat des rentes non dûement amorties, constiment amortuées sur les maisons de la ville & des cies.
fauxbourgs de Paris, donna lieu enfauxbourgs de Paris, donna lieu enlement pendant les mêmes années par
voie de plainte & d'opposition. On
s'expliquoit dans ces tems de simplicité fort rondement: & l'orateur de
l'Université, en présentant sa requête,
ne feignit point de dire que les ordonnances dont elle se plaignoit, de-

76 Hastoire de l'Université yoient plutôt être appellées désordons nances que ordonnances. Il fut dit encore dans cette cause, que toute l'utilité du nouveau réglement se réduisoit à satisfaire l'avidité de quelques particuliers. » Et s'en va, ce sont les termes du plaidoyer, » tout le proufit » de cette constitution ès bourses de six » ou huit personnes, qui l'ont pour-» chassée. » Quant au fond, l'Université prétendoit que les rachats autorisés par la déclaration tendoient à la ruine de ses colléges: & elle demandoit que l'Eglise, ou du moins l'Université & ses suppôts fussent déclarés n'y être point compris. Le parlement n'admit point cette requête, & il renvoya l'Université pardevant le chancelier & le conseil du roi.

Eredion de Elle s'opposa avec aussi peu de l'Université de Caen.

Supplément Caen. Depuis longtems ce projet roude Moréry au loit dans l'esprit du duc de Bedford, mot Caen. Or régent de France pour Henri V I son Par. T. P. neveu. Il l'avoit proposé dès l'année 1424 au pape Martin V, de qui il obtint une réponse favorable. Cependant les embarras d'une guerre continuelle lui ayant donné des soins plus pressans, il ne songea efficacement

DE PARIS, LIV. VII. 77 à exécuter son dessein qu'en l'année 1431: & il y procéda par dégrés. Les lettres parentes du roi d'Angleterre datées de cette année n'établissoient à Caen que l'étude de loix & de décrets, c'est-à-dire, du Droit civil & du Droit canon: elles furent portées au parlement en 1433, & l'Université fit op-Par. T. P. position à l'enregîtrement. Elle pré- p. 426. voyoit que l'ouvrage commencé ne seroit pas laissé imparfait : & l'Université de Caen devenant une fois compléte ne pouvoit manquer d'enlever beaucoup de sujets à celle de Paris, qui, par le malheur des guerres, se voyoit déja réduite à une grande défolation.

De telles plaintes étoient fondées: & la seule considération de l'étude du Droit civil dont l'enseignement n'étoit point autorisé, ni même permis à Paris, pouvoit être alléguée en faveur du nouvel établissement. Pour détruire cette objection, l'Université représentoit que la Normandie se gouvernant par la coutume, n'avoit nul besoin de la connoissance des loix Romaines. Que d'ailleurs à Louvain, à Douai, & dans d'autres villes, il se trouvoit des écoles propres à for-

78 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ
mer des savans en Droit écrit. Ensin,
qu'elle offroit d'en consentir & permettre à Paris l'étude, pour un tems.
Elle étoit appuyée dans cette remontrance par le prévôt des marchands.
Le chancelier reçut la requête, & répondit que l'on y aviseroit.

Hift. Un.

L'Université peu satisfaire de cette réponse, se retourna vers la puissance ecclésiastique, dont le concours étoit nécessaire dans l'affaire dont il s'agisfoit. Elle s'adressa au concile de Bâle, & chargea ses députés d'insister auprès de cette puissante assemblée contre l'introduction d'une nouveauté, qui tendoit à dépeupler l'étude de Paris, & qui en multipliant les écoles, augmentoit les occasions de la dissérence & du partage des sentimens sur les matiéres de la Religion & de la Foi.

Je ne puis pas dire comment ces

représentations furent reçûes du concile de Bâle. Mais le gouvernement p. 146. Anglois alla toujours en avant: & bientôt aux Facultés de Droit civil & de Droit canon, il joignit celles des Arts, de Théologie, & enfin de Médecine. Pour affermir solidement son œuvre, il s'adressa au pape Eugéne IV, auprès duquel l'Université de Paris ne pou-

DE PARIS, LIV. VII. 79 voit pas avoir beaucoup de crédit, & qui, sur la requête des trois états du duché de Normandie, donna volonriers en 1447 sa bullo d'érection de l'Université de Caen. L'Université de 1118. Un. Paris continua ses plaintes & ses op Par. T. P. politions contre un établissement qui sss. lui faisoit un tort considérable : mais elle ne fut point écoutée. Nicolas V P. 848-850. fuccesseur d'Eugéne IV confirma la bulle de son prédécesseur : & lorsque la Normandie fur rentrée sous l'obéissance de Charles VII, ce prince ne erut pas devoir improuver une chose faire. Par une ordonnance du trente Octobre 1462 il créa de nouveau & érigea l'Université de Caen. Cependant, comme il étoit plus jaloux de ses droits que ne l'avoient été plusieurs de ses prédécesseurs, il n'accorda pas à cette Université des priviléges aussi étendus, que ceux dont jouissoient les Universités plus anciennes.

Une querelle peu importante touchant trois étudians natifs de Gifors, peu imporqui s'étoient inscrits pour la Nation de France, & que celle de Normandie revendiquoit, ne mérire pas de nous arrêter. Il paroît que la Faculté des Arts se déclara, au moins provisionnel-

D iiij

So HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ lement, pour la cause de la Nation de France. Ce fait est de l'année 1436, dans les mois de Janvier & Février.

l'obéiffance. de Charles VII.

Daniel, Hift. de Fr.

Au mois d'Ayril suivant Paris rede Paris sous tourna à son légitime maître. Ce fut la nuit du jeudi au vendredi de la semaine de Pâque que s'éxécuta ce grand coup, autant par le zéle des Parisiens que par les forces du roi. Le duc de Bourgogne étoit alors réuni, comme ie l'ai dit, avec Charles VII, & même en guerre contre les Anglois, qui avoient eu l'imprudence de traiter durement & de forcer à devenir leur ennemi un prince, de la médiation duquel ils eussent pû tirer de grands avantages. Sur une intelligence pratiquée avec plusieurs bourgeois de Paris, le connétable de Richemont, accompagné du comte de Dunois, de plusieurs autres seigneurs François & Bourguignons, & d'un assez petit nombre de troupes, se présenta de grand matin le vendredi treize Avril devant la porte S. Jacques. Elle lui fut livrée: il entra: · & à mesure qu'il avançoit dans la ville, les bourgeois accourant à lui de toutes parts, sa petite troupe s'en trouva tellement grossie, que les Anglois ne purent rélifter. Ils furent chasses en un

DE PARIS, LIV. VII. 81 instant,& ils n'eurent d'autre ressource que de se sauver dans le château de la Bastille, qu'ils ne gardérent pas longtems, & d'où ils sortirent par composition. Dès le moment de la réduction tout fut tranquille dans Paris. Le connétable sit publier l'amnistie, que le roi avoit résolue dans son conseil & accordée dès le vingt-sept Février précedent, & par laquelle la ville & les particuliers étoient conservés dans tous leurs droits & priviléges. Pour comble de joie, arrivérent le lendemain des bateaux de bled, qui ramenérent l'abondance, & firent tomber la cherté du pain-

Dans l'allegresse commune de tous Processio les ordres de la ville pour un si heureux de l'Univer événement, l'Université se signala par jet, & dépi une procession solennelle, qu'elle fit tation au ro le vingt Avril à l'Eglise de sainte Ca-Hist. Un. therine que nous appellons de la Cou- p. 435-431 ture. Tous avoient un cierge à la main, Paris, T. I & ils se montoient au nombre d'en-p. \$25. viron quatre mille, tant maîtres qu'écoliers. L'Université avoit arrêté le même jour une députation auroi, qui apprit en Languedoc la nouvelle de la reduction de Paris: & nous avons les instructions qu'elle dressa pour ses dé-

82 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ putés. Elles contiennent deux objets. actions de graces & supplications.

Les premières actions de graces sont rendues à Dieu. Ensuite on vient au roi, que l'on remercie humblement de son affection & de sa bonté pour fon peuple, & de ses sincères intentions pour le bien & l'avantage de son royanme & de toute la chose publique, & en particulier pour le salut de la ville de Paris, qui reçoit par l'amniftie que le roi lui accorde la récompense du zéle avec lequel elle s'est remise sous l'obéissance de son naturel & légitime prince. On remercie encore le roi d'avoir employé pour cette importante opération le ministère de princes & seigneurs, aussi remplis de douceur & de générosité que de vaillance. Le connétable est nommé le premier, & les plus grands éloges sont pour lui. On ajoute les noms du comte de \* Dunois, & des seigneurs de l'Isle-Adam & de Ternaut.

Les supplications ou requêtes se rapportent les unes au bien général de

\* Le comte de Dunois | l'Université. (p. 438.) est appellé dans l'acte le | Telle étoit la simplicité

Bâtard d'Orléans, & de | avec laquelle on s'exprimême dans l'édit confir-matif des privilèges de

DE PARIS, LIV. VII. 8; l'Etat, les autres aux intérêts particuliers de l'Université.

On recommande au roi le salut du royaume & de son peuple, le mainrien & l'observation de la justice, absolument nécessaire pour donner moyen de respirer à ses sujets, qui gémissent depuis tant d'années sous le poids des plus grands maux & de la plus dure oppression. On lui demande sa protection pour les ecclésiastiques, pour ceux qui cultivent la terre, pour les marchands. On le prie d'achever son œuvre par la réunion de la province de Normandie, que les Anglois tiennent encore captive fous leurs loix tyranniques.

Par rapport à l'Université, on demande au roi la confirmation de ses

priviléges.

Charles VII reçue favorablement la Edit confirrequête de l'Université, & dès le mois matif des priviléges de de Mai par édir donné à Bourges il l'Université. confirma ses priviléges, en approuvant & réitérant les éloges qu'elle avoit p. 438 & Par. T. V. tant de fois reçus des rois précédens. Priviléges de l'Université,

Un des privilèges de l'Université p. 11. étoit l'exemption de toutes aides & Exemption subfides, & elle s'en maintenoir en pos- des aides & session, comme il parose par disserens

Hift. Un.

## 84 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

p. 95.

Hift. Un. actes de la Nation de France, des vingt: quatre Septembre 1436, & vingtquatre & vingt-cinq Septembre 1438. Priviléges de Cependant les besoins de l'Etat ayant l'Université , obligé le roi de mettre sur la ville de Paris une nouvelle imposition, plusieurs suppôts de l'Université en portérent leur part, mais avec des circonstances qui font de l'exception une confirmation authentique de la régle. Des députés du conseil vinrent requérir l'Université, » que sans préjudice » des priviléges donnez & octrovez » aux Recteur, maistres, docteurs, ef-» choliers & supposts de ladite Uni-» versité, ils voussissent souffrir & » permettre les supposts de ladite Uni-» versité contribuer audit aide ou em-» prunt, selon ce qu'ils seroient assis » & imposez raisonnablement, & ainsi-» que la nécessité le requiert. » L'Université n'avoit garde de se refuser audevoir de secourir l'Etat. Mais elle mit ses priviléges à couvert par des précautions & des réserves singulières. Elle déclara qu'elle ne donnoit son consentement à ce que l'on demandoit d'elle, que pour cette fois & pour ce cas feulement , & non pour autres. Elle excepta de la contribution les Maistres,

DE PARIS, LIV. VII. Docteurs, Régens, les Colléges, les Pédagogiens ou Maîtres de pensions, les Maistres tenans Escholes, les vrais Escholiers estants à l'Estude pour acquérir science & dégré, les principaux officiers, les quatorze bedeaux des Faculter & Nations, & les quatre principaux libraires. Il falloit que le nombre des personnes qui jouissoient des priviléges de l'Université fût bien grand, pour que celui des contribuables qui lui appartenoient restât encore considérable, après tant d'exceptions. Enfin l'Université stipula que le roi lui donneroit lettre de son présent consentement & octroi. Et tout cela fut éxécuté, comme l'atteste une ordonnance du roi, datée du deux Septembre 1437. Charles VII prit dans la suite un ton plus absolu.

Le privilége de la jurisdiction du La jurisdiction du Cajurisdiction du conservateur apostolique avoit été at-Gion du conservateur taqué dans les commencemens de la apostolique même année 1437, & l'Université le maintenue soutint avec vigueur. Un laic cité par par. T. V. un écolier devant ce tribunal resusoité. 440, d'y comparoître, & il se pourvut pardevant le châtelet & le parlement. L'Uversité prit sait & cause pour son support, & elle menaça, si on blessoit ses

Hiff. U:
Pm. T. V.
9. 439 &
445.
Priviléges e
PUniverfit.
2-95.

Le juix le roi concha au palais. Le andemain il alla a l'aotei S. Paul , où il reçur les complimens & les requêtes de sous les corps. L'Université le harangua de nouveau par l'organe de Nicoras Mici, docteur en Théologie. Les initructions données à cet orateur se reunioient a trois points: assurer le roi dir zeie, de l'arrachement, & de la toumulion de l'Université; lui demander la protection pour elle; lui ontrir de la part le tribut que pouvoit lui payer une compagnie dont la piété & le lavoir sont les richesses, des prieres, des processions, des exhortapeuple d'adresser ses vœux prospérité de son roi. Charles VII convoqua

Charles VII convoqua de l'Eolife Gallicane à menda en personne.

Pais mice and COMEZE THE CELT CEMETE: TELLE fazzie minine La a La La PER H DEPTHETE STATE ... pera terr i Time Ving-III III = \_ \_ \_ les excommunations = = places after recording and de pour = = ===== étou aut bles a time materies of fe tranimentaline mananate at a fans mile exercise des feminies minic clences intuities and in que la las ma orbites a COmmunity tour autre artie of Qu'en general

86 Histoire de l'Université droits, d'ordonner une cessation de tous ses exercices. Il y eut des pourparlers avec le connétable, avec le chancelier: & enfin il fallut accorder à l'Université ce qu'elle demandoit, & le laic fut obligé de reconnoître la jurifdiction du conservateur...

Réglemens

Hift. Un. Par. T. V

Je ne dois pas omettre deux faits sur divers ar- de l'année 1436, qui sont des preuves de la dévotion de nos ancêtres. Le vingt-neuf Novembre 1436, à la re-1. 439. 440. quête du Recteur, qui étoit en même tems curé de S. Côme, l'Université ordonna que la fête de S. Côme & S. Damien, & celle de S. Germain évêque de Paris, patron de la paroisse que nous appellons S. Germain le Vieux, seroient des jours libres de toutes leçons dans toutes les Facultés: & au mois de Décembre suivant la Nation de France institua un service folennel, qui se célébreroit tous les ans pour le repos des ames de tous les bienfaiteurs & maîtres de la Nation. Le premier de ces deux réglemens est tombé en désuétude : le second s'obferve encore aujourdhui.

Le baccalauréat en Médecine, par une singularité propre à cette Faculté, n'étoit point compté pour un dégré dans l'Université. Guillaume de Longueil, doyen de la Faculté de Médecine, demanda à l'Université assemblée le six Avril 1437 la rectification de cet usage: & il obtint l'esset de sa

requête.

Le quinze Juin suivant la Nation de France sit un réglement bien entendu pour la police de la compagnie, & dont il est étonnant que l'on ne se suisé plutôt. Elle ordonna que dorénavant l'on tiendroit regître du jour auquel chacun des maîtres ès Arts de la Nation prendroit possession de son dégré par une leçon solennelle. Elle constatoit ainsi le rang d'antiquité entre ses suppôts.

Le roi, retenu apparemment par le Entrée du besoin de ses affaires, ne s'étoit pas roi dans Palhâté de faire son entrée dans Paris. Il rangué par se rendir ensin aux vœux de sa capi-l'Université.

Historie par T. V.

Bre 1437 après une absence de dix-b. 441. de neus ans. Il étoit venu coucher la veille paris, T. II.

à S. Denys, & le douze au matin tous p. 328.

les ordres de la ville allérent au devant de lui jusqu'au village de la Chapelle. L'Université s'acquitta avec joie de ce devoir, & elle est nominée par Alain Chartier immédiatement

88 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

après le parlement, & avant la chambre des comptes. Le roi descendit de cheval dans le parvis de Notre-Dame : & là il fut harangué par l'Université en présence des archevêques de Toulouse & de Sens, des évêques de Paris, de Clermont, & de Maguelonne, des abbés de S. Denys, de S. Maur, de S. Germain des Près, de S. Magloire, & de sainte Geneviéve.

Ce jour le roi coucha au palais. Le Lendemain il alla à l'hôtel S. Paul, où il reçut les complimens & les requêtes de tous les corps. L'Université le harangua de nouveau par l'organe de Nicolas Midi, docteur en Théologie. Les instructions données à cet orateur se réduisoient à trois points : assûrer le roi du zéle, de l'attachement, & de la soumission de l'Université; lui demander sa protection pour elle; lui offrir de sa part le tribut que pouvoit lui payer une compagnie dont la piété & le savoir sont les richesses, des priéres, des processions, des exhortations au peuple d'adresser ses vœux au ciel pour la prospérité de son roi.

En 1438 Charles VII convoqua une assemblée de l'Eglise Gallicane à Bourges, & il y présida en personne. DE PARIS, LIV. VII. 89 C'est dans cette assemblée que sur dressée la Pragmarique Sanction, qui me raméne au concile de Bâle.

Ce concile avoit les intentions les Décrets du plus pures pour la réforme de la dif-concile de cipline & des mœurs, & par rapport à chant les exce grand objet il joignit au zele une communicasagesse admirable. C'est de quoi l'on interdits. peut se convaincre par les décrets qu'il Fleuri porta dans sa vingtiéme session, le Hist. Eccl. vingt-trois Janvier 1435, touchant les excommunications & les interdits. Les excommunications multipliées sont reconnues de tout le monde pour un très grand mal: & l'on étoit alors dans la pensée, que semblables à une maladie contagieuse elles se transmettoient à tous ceux qui communiquoient avec des excommuniés, fans nulle exception. Delà naissoient des scrupules infinis dans les confciences timorées. Le concile déclara que la loi qui oblige de s'abstenir de communiquer avec ceux qui sont frappés d'anathème dans la réception ou administration des sacremens, ou dans tout autre acte de Religion, n'a point d'application aux cas où les cenfures ecclésiastiques ne sont prononcées · qu'en général; mais seulement lorsque

92 Histoire de l'Université révoquât ce qu'il avoit ordonné. Chaque parti perlista dans son plan. Ni le concile n'abrogea fon décret, ni le pape ній. vn. ne le confirma. L'Université de Paris, à qui il plaisoit infiniment, s'en sit donner une expédition authentique.

les expectati-

Par. T. V.

P. 432.

Le concile comptoit pouvoir se réserves & passer de l'approbation du pape, & il alla en avant. L'année suivante 1436, dans sa vingt-troisiéme session, il rétablit la liberté des élections, & abolit les réserves, mandats, & graces expectatives, qui rendoient les papes maîtres de presque toutes les nominations, & privoient de leurs droits les collateurs ordinaires.

En faveur tés. Droit

Ce décret dans sa généralité eût été des Universit- peu favorable aux Universités, qui, suides gradués, vant que je l'ai souvent remarqué, se plaignoient d'être lésées dans la collation pleinement libre des bénéfices, & qui croyoient avoir besoin d'une loi par laquelle leurs suppôts acquissent un titre pour y être appellés. L'intention du concile de Bâle n'étoit pas assûrément que le mérite fût négligé, & que les places ecclésiastiques fussent remplies par des ignorans. Il satisfit au désir des Universités, & au bien public de l'Eglise, par un décret porté

DE PARIS, LIV. VII. dans la trente-&-uniéme session, le vingt-quatre Janvier 1438. Ce décret ordonne en premier lieu l'établissement d'un théologal dans chaque cathédrale, & veut que le sujet qui sera choisi pour cet emploi, ait par dix ans d'étude dans une Université acquis le dégré de licencié ou de bachelier formé en Théologie, & qu'il fasse ses leçons deux fois la semaine. Le concile de Latran en 1215 avoit rendu une pareille ordonnance, mais pour les Eglises métropolitaines seulement : & ces réglemens de deux conciles généraux n'étoient que le renouvellement & la confirmation de l'ancienne pratique, suivant laquelle les chapitres étoient des écoles pour les clercs. Le concile de Bâle veut de plus que dans chaque Eglise cathédrale ou collégiale, de trois bénéfices successivement vacans l'un soit affecté aux docteurs, licenciés, ou bacheliers en quelquune des quatre Facultés : que les curés des villes murées soient au moins maîtres ès Arts: & il assigne le tems du Carême à ceux qui sont dans le cas du -réglement, pour donner leurs noms -aux collateurs des bénéfices. C'est à raison de cette constitution 94 Histoire de l'Université que le concile de Bâle passe pour avoir donné l'origine au droit des gradués. Mais les faits rapportés dans l'histoire que j'écris, prouvent suffifamment, que ce droit remonte à une bien plus haute antiquité, & que le concile de Bâle ne l'a pas établi, mais a fixé par une loi ce qui étoit déja reçû par l'usage.

Dans cette même session trente-Juges in parsibus. Plain- &-uniéme fut fait un décret touchant l'obligation de juger les causes sur les niversité.

Par. T. V.

Hist. Un. lieux où elles sont nées, si ce n'est en 1. 426-428. certains cas qui y sont énoncés. Ces exceptions avoient été dabord proiettées d'une maniére qui fit peine à l'Université de Paris, parce qu'elle n'y trouvoit pas assez ménagé son privilége chéri, qui exempte tous ses suppôts de la nécessité de plaider, soit en défendant soit en demandant, hors de l'enceinte de la ville où elle est établie. Ses députés au concile firent leurs représentations, & l'on y eut égard. Le projet fut réformé, & s'ils n'obtinrent pas tout ce qu'ils demandoient, au moins on leur donna fatisfaction fur plusieurs chefs. C'est ce que reconnoîtra aisément quiconque voudra comparer le projet du décret, tel

DE PARIS, LIV. VII. 95 au il est rapporté dans Duboullai, avec le décret même, tel qu'il fut arrêté

par le concile.

Les choses se décidoient très sage- Rupture enment dans cette sainte assemblée : mais tre le pape & le concert avec le pape ne subsistoit plus. Eugéne ne pouvoit qu'être très offensé des décrets du concile qui restreignoient son autorité, ses droits, ses revenus. Ce ne fut pourtant pas delà qu'il partit pour rompre avec les péres de Bâle. L'affaire de la réunion des Grecs lui fournit un prétexte mieux coloré.

Les Grecs étoient depuis assez longtems en négociation & avec le pape & avec le concile. Il s'agissoir de former une assemblée commune des Orientaux & des Occidentaux, dans laquelle les causes de division entre eux fussent discutées. Le pape avoit envoyé ses nonces à Constantinople, Par. T. P. & le concile aussi les siens, parmi lesquels étoient quelques membres de l'Université de Paris. Enfin on étoit convenu que le concile des Latins & des Grecs se tiendroit en Occident. Restoit à fixer le lieu : & c'est sur quoi Eugéne & les péres de Bâle ne purent s'accorder. Une ville d'Italie devoit

Hift. Un,

etre plus commode aux Grecs: & c'étoit l'arrangement du pape. Le concile, qui ne prétendoit pas se mettre
sous la dépendance d'Eugéne, vouloit
ou Bâle même, ou Avignon, ou quelque place de la Savoie. Le pape manœuvra si bien qu'il mit les Grecs dans
son parti. Ses galéres gagnérent de
vîtesse celles du concile, & étant arrivées les premières à Constantinople,
elles embarquérent l'empereur, le patriarche, & plusieurs prélats & seigneurs de la cour.

L'embarquement se fit le vingtquatre Novembre 1437. Alors la rupture étoit ouverte entre le pape & les péres de Bâle. Dès le trente-&-un Juillet précédent, ceux-ci voyant que toutes les pratiques d'Eugéne tendoient à ériger autel contre autel, par la convocation d'un nouveau concile, portérent un décret par lequel ils le citoient à comparoître devant eux à Bâle dans l'espace de soixante jours en personne ou par procureur, pour rendre compte de sa conduite & se justifier de diverses prévarications dont il étoit accusé. Dans ce décret ils ne faisoient point mention de leur principal sujer de plainte, qui étoit le dessein

DE PARIS, LIV. VII. dessein de transférer le concile en Italie, parce qu'Eugéne ne l'avoit encore manifesté par aucun acte. Il ne tarda pas à leur donner cette prise contre dui. Douze jours avant l'expiration du terme qui lui avoit été marqué, il publia deux bulles, l'une pour dissoudre le concile de Bâle, à qui il ne laissoit plus que trente jours, durant lesquels seroit traitée uniquement l'affaire des Bohémiens, qui alors n'étoit pas encore terminée. L'autre bulle indiquoit un concile à Ferrare. Ainsi éclata la rupture : & tout le reste de l'année se passa en fulminations respectives du concile de Bâle contre le pape & du pape contre le concile.

Eugéne envoya sa bulle de convocation à toute la Chrétienté, & il l'adressa en particulier à l'Université de Paris, qui n'y obéit point, & qui demeura toujours attachée au concile de Bâle. C'est pourquoi tout ce qui fut traité & conclu soit à Ferrare, soit à Florence, où Eugéne transéra dans la suite son concile,

est étranger à mon sujet.

Le cardinal Julien Césarini, qui jusques-là avoit présidé avec beaucoup de gloire au concile de Bâle, le quitta pour se transporter à Ferrare. Son

Tome IV.

98 Histoire de l'Université exemple ne fut point contagieux. II n'emmena avec lui que quatre prélats. Du reste aucun prélat, aucun docteur ne passa de Bâle à Ferrare. Les ambassadeurs de l'empereur & des autres princes tinrent la même conduite : & Charles VII défendit même par une ordonnance expresse qu'aucun de ses sujets allat à Ferrare, sous prétexte d'assister au concile convoqué par Eugéne. Ainsi les péres de Bâle continuérent de s'assembler & d'agir avec le même éclat qu'auparavant, sous la présidence du cardinal d'Arles, qui fut substitué au cardinal Julien.

Affemblée de l'Eglise Gallicane à Bourges.

Quoique le roi Charles VII sitt sidéle au concile de Bâle, c'étoit sans préjudice d'un zéle vis & impartial pour la paix de l'Eglise. Il voyoit avec douleur les choses se préparer à un schisme, le pape resusant obstinément de déférer aux décrets du concile, & le concile étant résolu de procéder contre le pape jusqu'à la déposition. Ce sur principalement pour prévenir ce mal, s'il en restoit quelque moyen, que Charles convoqua à Bourges en 1438 les prélats de son royaume: & si l'on ne pouvoir empêcher le schisme, il vouloit au moins saire ensorte que

DE PARIS, LIV. VII: l'Eglise Gallicane se prémunît contre les tristes effets qui pourroient s'ensuivre, en fixant sa doctrine sur l'autorité des conciles, & en établissant une sage & utile discipline, surrour par rapport à la collation des bénéfices, & aux appels en cour de Rome devenus trop fréquens.

Charles présida en personne, comme je l'ai déja dit, à cette assemblée, & il y fut accompagné du dauphin, de plusieurs princes de son sang, & des seigneurs de son conseil. Le pape & le concile de Bâle y envoyérent leurs légats. Les Universités, chapitres, & communautés de France y députérent, & nous avons les instructions que l'Université de Paris donna à ses repréfentans.

Ces inftructions touchoient les différentes matières dont il devoit être p. 443. question dans l'assemblée : la paix entre le pape & le concile, qui souverainement désirable en elle-même, devenoit dans la circonstance présente un acheminement nécessaire pour parwenir à la réunion des Grecs: l'utilité des conciles, & les avantages qui étoient revenus à l'Eglise de ceux de Constance & de Bâle. Par rapport à la

400 Histoire de l'Université disposition des bénésices en France l'Université pensoit que l'objet de la réunion des Grecs, comme supérieur & plus général, devoit passer auparavant, & être traité le premier. Du reste, infiniment jalouse de ses priviléges, elle ne donnoit à ses députés d'attre pouvoir à cet égard, que celui d'écouter ce qui pourroit en être dit & proposé, & d'en rendre compte à la compagnie, sans aucun consentement définitif de leur part. L'Université se croyoit même en droit de représenter au roi l'oppression que souffroient les habitans de Paris, nouvellement rentrés fous son obéissance, & aussi analtraités par ses officiers, qu'ils l'avoient été précédemment par les anciens ennemis du royaume.

Je remarquerai que les députés de l'Université à l'assemblée de Bourges étoient en petit nombre, conformément aux ordres du roi, dont le commandement devenoit plus vigoureux, & qui pensoit à renfermer dans un cercle de personnes plus étroit les délibérations sur les affaires de l'Eglise & de l'Etat.

Pragmanique L'assemblée de Bourges s'est immorsanction ralisée par la Pragmatique Sanction

DE PARIS, LIVI VII. 101 qui y fut dressée, comme je l'ai dit, & qui est datée du sept Juillet 1438. Dans cette ordonnance fameuse c'est le roi qui parle, & qui ordonne l'oblervation & exécution de certains articles de doctrine & de discipline arrêtés par le concile de Bâle, & approuvés par l'Eglise Gallicane. Les principaux de ces articles sont premiérement les décisions des conciles de Constance & de Bâle, touchant la supériorité & le droit de correction du concile sur le pape : ensuite tous les points de réforme que je viens de rapporter, le rétablissement de la liberté des élections, l'abolition des annates, des réferves, des expectatives, la confirmation du droit des gradués, la police occonomique des appels, & l'obligation de donner des juges sur les lieux aux parties plaidantes, la modération apposée aux excommunications & interdits, & enfin des réglemens qui entrent dans un assez grand détail sur la décence du culte divin.

Il est remarquable que les décrets présentés à l'assemblée de Bourges par les légats du concile de Bâle ne furent pas adoptés sans quelques restrictions par l'Eglise Gallicane, qui néantmoins

E iij

102 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ne les modifie qu'avec de grands témoignages de respect pour l'autorité du concile, & sous l'espérance de son

approbation.

Sur ce court exposé du contenu de la Pragmatique, on conçoit affez combien elle devoit déplaire aux papes, & au contraire être chére à l'Eglise de France & à l'Université de Paris. C'est ce que j'aurai lieu plus d'une fois d'observer dans la suite de cerre histoire.

En même tems que Charles VII

Déposition du pape Eu- prétoit le fecours de sa puissance royale Bâle.

à l'éxécution des décrets du concile de Bâle pour la doctrine & la discipline, & qu'il reconnoissoit l'autorité de cette vénérable assemblée, à laquelle il fit demander la confirmation de sa Pragmatique, il n'approuvoit pas néantmoins la conduite que l'on y tenoit par rapport à la personne du pape. Les péres de Bâle dans leur trente-&-unieme session, tenue le vingtquatre Fanvier 1438, avoient prononcé contre Eugéne un décret de sufpense. Delà il n'y avoit qu'un pas à la déposition : & c'étoit bien leur intention d'y procéder. Charles les pria par fes ambaffadeurs de surseoir les actes d'hostilité, en les assurant qu'il tra-

DE PARIS, LIV. VII. 102 vailleroit à la paix. L'empereur & les princes d'Allemagne joignirent leurs : sollicitations à celles du roi de France. Des priéres si respectables ne pûrent obtenir leur plein & entier effet. Le concile accorda une partie de ce qu'on lui demandoit, en laissant écouler un espace de tems considérable sans prononcer son jugement définitif. Mais il ne renonça jamais au plan de dépofer Eugene, s'il le trouvoit inflexible; & il ne voulur pas même surseoir les procedures. Au contraire il continua toujours d'informer, d'ouir les témoins: & il ne fit aucun acte par lequel: il pamir ni révoques ni affoiblis les premières démarches.

Iliavoir alors à sa rête un présar qui pent passer pour un prodige de sermeté, de que nul obstacle n'étoit capable d'arrêter dans une cause où la justice & l'acilité publique de l'Eglise lui paroissoient intéressées. C'étoit le cardinal Louis-Aleman, archevêque d'Arles, homme d'un mérire singulier, & qui réunissoit toutes les qualités nécessaires pour conduire les plus grandes affaires, & pour les amener au but désiré : l'esprit, le savoir, le don de la parole, une vie régulière & édisiante,

104 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ & un courage au-dessus de toutes les espéces de dangers. Cet illustre chef dirigeoit toutes les opérations corps: & comme l'adversaire contre qui il lui falloit combattre avoit aussi de la tête, de l'habileté pour ménager ses intérêts, de la hardiesse pour les. soutenir, les choses furent poussées de part & d'autre aux derniéres extrémités. Il y eut assaut d'accusations atroces, de sentences de condamnation & de cassation, entre les conciles de Bâle & de Ferrare: Eugéne fut déposé, & le cardinal d'Arles excommunié.

Hist. Un. Eleuri.

Pour parvenir à la déposition du r. T. V. pape, le président du concile de Bâle; 117. 518. vers le milieu du mois d'Avril 1439, fit dreffer huit articles, dont les trois premiers établissoient des principes généraux, & les cinq derniers faisoient l'application de ces principes à la conduite d'Eugéne. Voici les troisarticles fondamentaux.

> C'est une vérité de foi catholique, que le concile général a pouvoir fur le pontife Romain.

> Un concile général légitimement. assemblé ne peut être ni dissout, nitransféré par l'autorité du pape seul, sans le consentement du concile même.

DE PARIS, LIV. VII. 105 Quiconque résisteroit opiniatrément à ces vérités, doit être censé héré-

tique.

Les cinq articles ajoutés à ces trois premiers n'étant que l'exposition des faits d'Eugéne par rapport au concile de Bâle, seront aisément suppléés par le lecteur.

Ces articles excitérent une commotion étonnante dans le concile. Les ambassadeurs des princes ne vouloient point qu'ils passassent, & leur sentiment étoit appuyé d'un nombre de théologiens & de prélats. Le cardinal d'Arles foutenoit les articles de toute son autorité, & il entraînoit la plus grande parrie des suffrages. Les docteurs de Paris étoient bien décidés pour ce parti, & singuliérement Thomas de Courcelles, alors chanoine d'Amiens, & qui devint dans la suite doyen de l'Eglise de Paris & proviseur de Sorbonne, théologien aussi recommandable par sa piété que par fon profond favoir. Ce docteur parla avec une très grande force dans le concile en faveur des articles. Il prouva que le pape est soumis au concile & à l'Eglise, parce qu'il peut errer, & non pas l'Eglise; qu'elle est la mère, & lui 106 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ le fils; qu'elle est l'épouse de Jesus-Christ, & lui seulement son vicaire. Il foutint que les priviléges donnés à S. Pierre dans l'Evangile ne lui ont été donnés qu'entant qu'il représentoit l'Eglise, à laquelle il a été renvoyé hui-même par ces paroles de Jesus-Christ, Dites-le à l'Eglise: ensorte que fi le pape n'écoute point l'Eglise, il doit être traité comme un Payen & un Publicain. Il ajoura que le concile jouissoit de tous les droits de l'Eglise, & que ceux qui prétendroient le contraire, ne peuvent être que des flatteurs qui tiennent ce langage par ambition & par intérêt, ou des chicaneurs, qui disputent plutôt encore par epiniâtreté que par ignorance.

Nicolas l'Ami, aussi théologien de Paris, sit un personnage dans cette même querelle. Il entra en lice contra le célébre l'anormitain, excellent jusisconsulte, si ses variations ne le décréditoient. Le l'anormitain, sujet d'Alphonse roi d'Arragon, suivoit les impressions de son maître, qui dans ce moment ne favorisoit pas le concile. Il voulur donc s'opposer à toute délibération qui tendroit à autoriser les articles dont il s'agissoit. Mais DE PA'RIS, LIV. VII. 107 Nicolas l'Ami appella de l'opposition du Panormitain au concile même.

Les esprits s'échaussérent beaucoup dans les contestations multipliées qu'occasionna une affaire aussi épineuse. Enfin le cardinal d'Arles parvint à faire approuver les trois premiers articles dans une congrégation générale, & il indiqua au seize Mai une session pour former le décret. Une grande partie des membres du concile s'absentérent de cette session, & le petit nombre de ceux qui restoient, affligeoit le cardinal président. Il s'avisa d'un expédient unique pour remplir le vuide des absens. Il fit apporter de toutes les Eglises de la ville de Bâle les châsses & autres reliquaires que l'on y gardoit, & il les plaça en ordre sur les sièges demeurés vacans. Ce spectacle de pieté attendrit & encouragea l'assemblée, & y ramena même plusieurs des déserteurs. Le decret reculon dernier sceau d'authenticité: & les ambassadeurs qui l'avoient traversé par tant d'obstacles, y acquiescerent quelques jours après.

Le cardinal regarda cette adhésion comme une victoire, & il résolut de consommer l'ouvrage de la déposition d'Eugéne. En vain les ambassadeuts priérent le concile de disférer encore : la trente-quatriéme session se tint le vingt-cinq Juin, & le pape y sut déposé.

On ne se hâe point de ui nommer in succes-

Il ne s'agissoit plus que de lui nommer un successeur, & quelquesuns vouloient que l'on y procédat sans délai. Mais le concile en hâtant sa marche se seroit mis en contradiction avec lui-même. Car sept ans auparavant, à l'occasion d'une maladie d'Eugéne, il avoit statué que si le S. Siége devenoit vacant, l'élection d'un nouveau pape devant se faire dans le concile; on laisseroit passer un intervalle de 60 jours, afin que les cardinaux absens eussent le tems de s'y rendre. Il fut donc résolu dans la trente-cinquiéme fession, le deux Juillet 1439, que l'on attendroit l'expiration du terme des 60 jours avant que l'on procédat à remplir le S. Siège vacant par la déposition d'Eugéne.

Cer espace sur doublé, & l'élection dissérée de quatre mois entiers, soit par les plaintes & les oppositions des princes, qui n'approuvoient ni la déposition d'Eugéne, ni le dessein de créer un nouveau pape; soit par un

DE PARIS, LIV. VII. 109 mal supérieur à toutes les ressources humaines, la peste, qui se mit dans la ville de Bâle, & qui pensa rompre le concile.

Ce sléau terrible sit paroître dans, La peste se tout son jour la constance invincible met dans Ba du cardinal d'Arles. Plusieurs des mem-du cardinal bres du concile furent attaqués de la d'Arles. maladie: quelquesuns en moururent: tous étoient effrayés, & demandoient au président la permission de se retirer dans les campagnes voifines, avec promesse de revenir quand le danger seroit passé. Il sentit bien les conséquences d'une telle permission, dans la conjoncture où se trouvoient les affaires. Il refusa son consentement, & il donna l'exemple de rester dans la ville, disant qu'il aimoit mieux sauver le concile au péril de sa vie, que de sauver sa vie au péril du concile. Son courage fut récompensé par l'événement. Il ne perdit point la vie, & il sauva le concile.

Pour ce qui est des obstacles que lui opposoient les dispositions peu favorables des princes, il se mit au-dessus de toute considération humaine : & le fix Octobre il prit les premiers arrangemens pour procéder à l'électiond'un

pape.

## Tro Histoire de l'Université

Fremiers arrangemens pour l'ôlcction d'unpapek

Il étoit seul cardinal dans le concile. & par conféquent feul électeur nécefsaire du pape futur. Il fat résolu qu'on lui donneroit trente-deux associés pour cette fonction. Le choix de ces trentedeux électeurs pouvoit causer de la difficulté & de l'embarras, si on le laissoir à la délibération de tout le coneile. Il fut dir que le concile en nommeroit trois, qui seroient maîtres du choix de leurs vingt-neuf collégues. Ces trois furent Thomas, abbé de Dondung en Ecosse, de l'ordre de Cireaux: Jean de Ségovie Espagnol, fameux théologien de Salamanque, qui s'étoit signale dans le concile par son zele & par sa doctrine; & Thomas de Courcelles, docteur de Paris. Il est affez fingulier qu'entre ces trois électeurs privilégiés, il ne se trouvât aucun évêque. Le cardinal en fut allarmé, & il appréhenda que ces théologiens, dans le choix qu'ils avoient à faire, n'euffent pas assez d'égard aux droits & à la prééminence de l'ordre épiscopal. Mais c'étoient de sages têtes, sur qui de petits intérêts ne pouvoient rien, & qui prenoient pour régle de leur conduite la justice & le bien public. Ils nommérent onze évêques, qui avec le

DE PARIS, LIV. VII. 178 cardinal archevêque d'Arles faisoient le nombre de douze. Des dix-neuf restans sept étoient abbés, & les quatorze autres théologiens ou docteurs en Droit canon. Entre ces théologiens il y en avoit deux, outre Thomas de Courcelles, qui appartenoient à l'Université de Paris, Nicolas Thibout & Jean de la Vallée.

Les électeurs entrérent au conclave Eledion de le 30 Octobre, & le 5 Novembre ils Félis V. élurent Amédée, ci-devant duc de Savoie, qui cinq ans apparavant avoit renoncé à ses Etats, & s'étoit retiré dans un bourg nommé Ripailles sur le lac de Genève, où il vivoit en ermite avec six seigneurs de sa cour, qui l'avoient suivi dans sa solitude.

Ce choix avoit quelque chose de singulier. Amédée étoit laic: on alléguoit même qu'il avoit été marié, & étoit pére de plusieurs enfans; qu'il ne pouvoit avoir ni expérience dans les affaires ecclésiastiques, ni beaucoup de connoissances en ce genre, n'ayant jamais fait d'études qui y eussent rapport, & n'étant point docteur. Ces considérations n'étoient pas toutes d'une égale force. Mais je ne fai s'il y avoir aucun éxemple d'un laic élevé tout

111 Histoire de l'Université d'un coup, &, si j'ose m'exprimer ainsi, de plein saut, au rang suprême de chef de l'Eglise. Pour ce qui est des autres objections, ceux qui favorisoient Amédée y répondoient, qu'un mariage précédent n'emportoit point exclusion des ordres & des fonctions ecclésiastiques : & qu'Amédée étoit très recommandable par ses qualités personnelles, prince instruit & habile, toujours réglé dans ses mœurs, fage & pacifique dans le gouvernement de ses Etats, en sorte qu'il avoit même été appellé le Salomon de son siécle. D'ailleurs on sent assez que le concile de Bâle étoit bien aise d'opposer à Eugéne un concurrent qui eût par lui-même de l'appui, de l'éclat, & un Etat chrétien tout prêt à le reconnoître. Ces motifs emportérent la balance. L'élection d'Amédée fut résolue & faite dans le conclave, approuvée par le concile, & le prince elû v donna son consentement. Il prit le nom de Félix V.

Charles VII C'étoir peu pour lui d'avoir dans refuse de reconnoître fes intérêts le concile de Bâle, dont il étoit l'ouvrage. Il falloit que les princes de l'Europe le reconnussent. Et quel moyen d'espérer qu'ils lui fussent pe Paris, Liv. VII. 113 favorables, après la répugnance qu'ils avoient constamment témoignée à la déposition d'Eugéne? Certes les péres de Bâle, en déposant Eugéne & en lui substituant Félix V, avoient plus consulté leur zéle, que les régles de la prudence. Leurs mesures étoient mal prises, & l'événement les condamna. Ils échouérent tout d'un coup en France.

Charles VII avant assemblé de nou-Hist. Us. veau l'Eglife Gallicane à Bourges en p. 443. 449. 1440, pour délibérer sur l'état pré- Fleuri. sent des choses, Eugéne & le concile députérent chacun de leur côté à cette assemblée, On y entendit les raisons contraires des deux partis, & Thomas de Courcelles portant la parole au nom du concile, plaida fortement pour une élection à laquelle il avoit eu tant de part. La ponse du roi fut qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, il: étoit très disposé à écouter l'Eglise légitimement assemblée. Mais que plufieurs graves & doctes personnages doutoient beaucoup, si les décrets de suspense & de déposition prononcés à Bâle, & l'élection faite depuis, étoient des actes légitimes. Qu'il paroissoit même douteux, si dans les tems

vi des choses se sont passées, l'assemblée étoir assez nombreuse pour représenter sussissant l'Eglise universelle, dans des actes d'une si haute conséquence. Que par ces raisons le roi persistoir dans l'obédience d'Eugéne, dont il ne s'étoir jamais dé-

parti.

Eugéne dut être fort content de cette réponse. Il ne le fut pas également de celle qui fur faire à d'autres propositions présentées de sa part au roi & à l'assemblée de Bourges. Il demandoit que le roi ne reconnût point le concile de Bâle depuis sa translation à Ferrare : & le roi répondit que la congrégation de Ferrare n'avoit jamais eu son approbation. Eugéne demandoit encore que la Pragmatique sanction sût abolie, ou du moins sufferndue : & il lui sut répondu que l'intention du roi étoit qu'elle sût observée inviolablement.

Il me paroît très remarquable, qu'Eugéne dans la demande qu'il faisoit au roi touchant le concile de Bâle, n'en attaquoit la légitimité que depuis sa translation à Ferrare: il reconnoissoit donc pour valide & canonique tout ce

qui avoit précédé:

Charles termina sa réponse par un très bon avis, qu'il donna & à Eugéne & à M. de Savoie. (c'est ainsi qu'il appelloit Félix V.) It leur conseilla à l'un & à l'autre de ne se point faire la guerre par des anathèmes mutuels, qui n'éroient propres qu'à scandalizer l'Eglise: & il rendit une ordonnance par laquelle il désendoit que dans son royaume on eût aucun égard, soit aux censures d'Eugéne contre le concile de Bâle, soit à celles du concile contre Eugéne.

Telle fut donc la conduite de Charles V II dans cette grande affaire. Il
ne rejetta jamais le concile de Bale :
il ne reconnut jamais celui de Ferrare, transféré depuis à Florence : il
continua de rendre l'obédience à Eugéne, & la refusa toujours à Félix.
L'empereur & l'Allemagne suivirent
un système peu dissérent : & ces deux
principales puissances de l'Europe étant
d'accord sur une espèce de balance
entre les deux partis, les mouvemens
fit un grand
des autres princes & Etats n'opérérent rôlle dans
rien de décisif.

L'Université de Paris sit un grand Hist. Um. rôlle pendant toute la durée de la Par. T. P. querelle, qui sut longue & fastidieuse. P. 447. 518

## 116 Histoire de l'Université

Outre les députés qu'elle avoit au concile de Bâle, entre lesquels se distingua jusqu'à la fin Thomas de Courcelles, il ne se rint point d'assemblée sur les affaires de l'Eglise, soit en France soit en Allemagne, où elle ne sût invitée. Elle recevoit des lettres à ce sujet, non seulement du concile, mais du pape Eugéne, du roi, de l'empereur. Il paroît que sinalement elle se conforma au plan de son roi, adhérant au concile de Bâle, & néantmoins reconnoissant Eugéne pour souverain pontise.

Le concile de Bâle n'ayant pû réussir à consommer son ouvrage, en réunissant la Chrétienté sous l'obéissance du pape qu'il avoit élû, ne sit plus que languir, jusqu'à ce que la cession volontaire de Félix V y mir sin, & rendit la paix à l'Eglise, ainsi que j'aurai soin de le rapporter, lorsque le tems en sera venu. Maintenant les affaires propres de l'Université vont nous occuper.

# §. 11.

UNIVERSITÉ portoit très loin Auschemen l'attachement à ses priviléges. Dans té à ses privi une occasion où elle craignoit que le léges. concile de Bâle n'y donnât quelque Hift. Vu. atteinte, voici de quelle façon elle p. 425. s'en exprimoit dans une lettre à ses députés. » Nous vous fignifions que » notre intention n'est pas que nos » priviléges soient soumis à aucune » discussion devant quelque juge que » ce puisse être. En quelque lieu que » nos causes soient portées, nous vou-» lons que nos priviléges soient supm posés & reconnus pour des princi-» pes avoués, parce que d'une part wils font fondés sur le droit com--» mun, & que de l'autre leur éxersocice constant & notoire de toute so antiquité fait prescription & vaut » titre. » Elle eut beaucoup à combattre dans les tems dont j'ai à parler pour ces priviléges si précieux, & elle ne put empêcher qu'ils ne souffrissent une diminution considérable. Le changement se sit par dégrés, & dans les premiers chocs elle eut l'avantage.

### 118 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Le 16 Septembre 1440 l'Univer-Violences par des huis- sité s'assembla pour entendre la lecture fiers dans la d'une sentence rendue par le prévôt maison des de Paris dans une affaire criminelle, Augustins. Amende ho-qu'elle avoit poursuivie en se joinorable des gnant à la partie léfée. Elle avoit pris coupables. fait & cause pour les Augustins cruel-Hift. Un.

lement maltraités par une bande d'huis-Par. T. V. p. 449 O siers, qui s'étant introduits dans leur 521. Hist. de Pa- maison, sous prétexte d'un exploit à si-

**₽. 8**30.

sis, T. 11. gnifier, tirérent du cloître par violence le maître de Théologie, nommé Nicolas Aimeri, & dans le rumulte qui s'éleva à cette occasion, tuérent même un religieux de la maison. L'Université avoit droit de s'intéresser pour les Augustins ses suppôts. Elle se rendit partie intervenante au procès, & les juges eurent égard à son intervention dans la réparation qu'ils ordonnérent. Les coupables furent condamnés à faire amende honorable en trois endroits, au Châtelet, au couvent ou collège des Augustins, & dans la place Maubert, ou en tel autre lieu que l'Université voudroit indiquer. Ils furent de plus bannis à perpétuité; & sur leurs biens confisqués au profit du roi, on accorda des dommages & inzérêts aux Augustins & à l'Univerfité. Il éxiste dans Paris un monument de cet événement. Au coin de de la rue des Augustins, du côté gauche en entrant sur la Vallée, on voit un bas relief qui représente l'amende honorable des huissiers.

Les priviléges d'éxemption des char-L'Université ges publiques excitoient l'envie, & combat pour n'étoient pas également protégés par sesle gouvernement. En 1441 Jean Po-Hist. Uni quet, l'un des vingt-quatre libraires p. 520. 5214 de l'Université, & de plus écolier dans la Faculté de Droit, fut condamné par sentence de l'Election à payer dix marcs d'argent pour sa part d'une taxe que le roi avoit été obligé d'imposer sur la ville de Paris. Dans le même tems Jaques Fournier, maître ès Arts & licencié en l'un & en l'autre Droit. se voyoit poursuivi pour payer l'impôt que la ville levoit sur le vin. L'Université prit la défense de ses suppôts attaqués: & n'ayant pû obtenir justice des généraux des aides, elle recourut au roi, sans beaucoup de succès, comme il paroîtra par la fuite.

Il lui survint l'année suivante une tre conaffaire avec les Mendians, dans la-dians, quelle elle se sit justice elle-même. p. 522-5256 120 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Ces religieax avoient obtenu du pape Eugéne une bulle, qui les dispensoit dans des points très importans de l'éxacte observation des statuts de la Faculté de Théologie de Paris, & qui ordonnoit qu'ils n'en fussent pas moins admis à la licente. La Faculté de Théologie, attentive au maintien de sa discipline, & toujours en garde contre les entreprises des Mendians, les retrancha de son corps; & à sa requête, l'Université en sit autant, & les déclara privés de tous droits académiques, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu une bulle contraire de mot à mot à celle dont on se plaignoit. Le pouvoir du pape Eugéne, dans un tems où il avoit un rival soutenu par le concile de Bâle, n'étoit pas une sauve-garde bien sûre à Paris. Ainsi les Mendians pliérent : & la Faculté de Théologie les ayant de son côté favorisés de quelque adoucissement. il fut conclule 1 1 Décembre 1 442 un actord, que jurérent tous les docteurs & bacheliers en Théologie des quatre Ordres mendians, moyennant lequel les sentences de retranchement & de privation, prononcées contre eux, furent suspendues jusqu'à la sête de l'Exaltation

DE PARIS, LIV. VII. 121 l'Exaltation de sainte Croix de l'année suivante 1443, terme avant lequel ils se faisoient fort d'apporter à l'Université une nouvelle bulle, qui casseroit & annulleroit la première.

Les actes passés dans cette affaire prouvent que l'Université de Paris reconnoissoit, comme je l'ai remarqué, le pape Eugéne, & non pas Félix V.

Une procession excita en cette même Processions année 1442 un différend, qui doit pa-de l'Evêque roître bien singulier dans nos mœurs. Receurindi-L'Evêque de Paris & le Recteur avoient quées au mêindiqué pour le même jour une pro-bat à ce secession, l'un de tout son Clergé à l'E-jet. glise de Notre-Dame, l'autre de l'U-Hist. Vai niversité à celle de S. Magloire. Com-p. 525. 526 ment étoit arrivée cette concurrence de processions, pourquoi le Recteur & l'Evêque ne s'étoient point concertés; c'est surquoi nous n'avons point d'éclaircissemens. L'Université s'étant assemblée suivant l'usage aux Maturins avant la procession, il y eut partage de sentimens. Les Facultés supérieures vouloient que l'on allât à la procession de l'évêque : la Faculté des Arts tint bon pour celle qu'avoit indiquée le mandement du Recteur. On disoit même dans ette Faculté, que l'Univer-Tome IV.

beaux droits, un droit unique, mais que ne comportoient plus les nouvelles maximes du gouvernement.

Expose des Pour bien entendre ce que j'ai à aroits de l'U-dire sur certe matière, il est besoin que niversité par l'on se rappelle tout le système établiquement de alors dans l'Université par rapport au les causes & de celles de jugement des causes qui l'intéressoient,

ses membres. elle ou ses suppôts.

L'Université en corps prétendoit ne pouvoir être jugée que par le roi en personne. Les affaires de Savoisi, de Tignonville, & plusieurs autres, sont des preuves de la possession où elle étoit de ce droit magnifique. Or dès que les priviléges de l'Université se trouvoient compromis, c'étoit affaire de corps. Delà on voit que les reçours au roi devenoient très fréquens. Les wéxations des gens de finance en présentoient souvent les occasions : & l'Université, peu susceptible de ménagemens politiques, n'avoit pas l'attention d'éviter de se rendre imporaune par des requêtes & des plaintes trop multipliées.

Pour ce qui est des affaires qui regardoient la police intérieure de la compagnie & des familles qui la composent, elles devoient être décidées

BE PARIS, LIV. VII.' 114 dans l'Université même. Ainsi dans Hist. Un. une contestation qui s'étoit mue en Par. T. P. 1443 entre les maître, procureur, & écoliers du collège de Bayeux d'une part, & de l'autre un boursier récemment nommé, la Nation de France, à qui ce collége appartient, trouva très mauvais que la partie condamnée par le jugement des députés de l'Université se fût adressée au Châtelet : & elle contraignit les appellans de se désister de leur poursuite, en les menaçant de les chasser du corps. De même quatre ans après en 1447 un médecin s'étant pourvû au Châtelet contre un décret de sa Faculté, il fut obligé, pour rentrer en grace avec sa compagnie, de renoncer au bénéfice de la sentence qu'il avoit obtenue : & le vingt-deux Février 1448 la Faculté de Médecine, pour prévenir de semblables entreprises, déclara par une conclusion en forme de réglement, que tout maître, bachelier, ou écolier, qui porteroit hors de la Faculté, ou de l'Université, les contestations qui pourroient y naître, dès là seroit privé de tous les droits académiques, sans qu'il fût besoin d'une nouvelle délibération.

#### 226 HISTOYRE DE L'UNIVERSITÉ

Restent les causes des particuliers, membres de la compagnie. Si elles étoient personnelles, l'évêque de Paris en étoit le juge. Si elles rouloient sur des intérêts civils, elles se portoient ou an Chair devant le prévôt, conservateur des priviléges royaux de l'Université, ou devant le conservateur apostolique, supposé qu'il y sut question des priviléges émanés des souverains pontifes.

Querelles & ze perdre le personne.

l'Université, P. 17.

Dans cet état des choses les nouvelplaintes de les impositions auxquelles donnoient Puniversité : lieu sous Charles VII les besoins ursent à lui fai- gens de l'Etat, mirent l'Université droit de n'é dans le cas de recourir souvent au roi. re jugée que Les gens de finances vouloient soumettre les suppôts de l'Université au

Hist. Un. payement de ces impositions. Ceux-Par. T. V. ci se désendoient par leur privilége 137-139. & d'exemption de tout subside. Delà Privilleges de naissoient des procédures, des contraintes, des voies de fait, & conséquemment des plaintes & des remontrances de la part de l'Université.

En 1445 il s'agissoit d'un emprunt ordonné par le roi, qui avoit nommé quatre commissaires pour juger les différends qui pourroient s'émouvoir à ce sujet. L'Université prétendit exemp

DE PARIS, LIV. VII. 127 tion pour ses suppôts : elle refusa de reconnoître le tribunal des commifsaires. La querelle fut poussée très loin. Non seulement des particuliers de l'Université furent forcés de donner des gages & maltraités, mais le Recteur lui-même se vit insulté en sa personne. Nous ne pouvons donner plus de détail fur ces faits, parce que les monumens nous manquent. L'Université députa une première fois au roi, qui pour lors étoit absent. Mais nous n'avons ni la requête de l'Université, ni la réponse du roi. Seulement des inftructions dressées pour une seconde députation nous apprennent, que le roi accorda une petite partie de ce qu'on lui demandoit, & qu'il fit même à l'un des députés une gratification de cent écus; qu'il ordonna à l'Université de reprendre ses exercices de leçons & de sermons, qu'elle avoit interrompus, & au'il fut obéi. Du reste les griefs n'étoient point levés, & la seconde députation avoit ordre d'en demander au roi le reméde; de lui représenter que l'Université ne reconnoissoit point les commissaires pour ses juges, vû qu'elle est en possession d'avoir pour juge le roi en personne, qui décide par ř iiii

### 128 Histoire de l'Université

lui-même ses causes sans les formes & les longueurs des procédures judiciaires; qu'elle est d'autant mieux fondée à ne vouloir point être jugée par les commissaires, que parmi eux il en est un tiré du corps des généraux des aides, desquels elle a depuis longtems très grand lieu de se plaindre. Qu'elle fupplioit donc le roi d'évoquer à lui toute l'affaire, de la juger lui-même sommairement & en bref, imposant silence à son procureur général, & aux prétendus juges qui s'en attribuoient la connoissance, & d'ordonner que les priviléges de l'Université fussent inviolablement observés suivant leur forme & teneur.

Cette affaire, déja très grave par elle-même, étoit compliquée avec une autre, qui avoit amené la cessation dont il vient d'être parlé. Des écoliers de l'Université ayant été mis en prison par le prévôt de Paris, l'évêque les redemanda comme clercs, & le Recteur les redemanda pareillement comme suppôts de l'Université: non pour les soustraire au jugement de l'évêque, à qui il appartenoit de connoître de leur affaire, mais asin qu'ils sussent de l'argis sous caution juratoire,

DE PARIS, LIV. VII. 129 & en promettant de se représenter autant de fois qu'ils en seroient requis. Le prévôt voyant ce débat, remit les prisonniers au parlement; & l'évêque fit son opposition à ce qu'ils fussent rendus au Recteur. L'Université commença par tâcher d'obtenir de l'évêque qu'il se désistat de son opposition. Mais l'évêque n'y étoit nullement disposé, & il avoit déclaré que ni lui ni ses officiers n'étoient obligés à observer, en ce qui regardoit les droits de son Eglise, le serment qu'ils avoient autrefois prêté à l'Université: & qu'il avoit sur ce point une décision du pape. L'Université s'assembla, & fort irritée de la déclaration que le prélat avoit faite, elle ne s'attaqua pourtant pas à lui personnellement: mais elle statua que le Receur manderoit les officiers de l'évêque de Paris qui étoient engagés par serment à la compagnie, & singuliérement l'official Pierre Monqueris, & qu'il les sommeroit de s'expliquer sur la déclaration faite par l'évêque : que s'ils y adhéroient, tous ou quelquesums d'entre eux, ils seroient retranchés du corps, attendu que par la formule de leur serment ils sont te140 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ nus de le garder, à quelque état qu'ils. parviennent. Par rapport à l'évêque, il fut dit que le Recteur iroit le trouver, & le presseroit de renoncer à son opposition, & de consentir l'élargissement des prisonniers: faute de quoi l'Université renouvelleroit la cessation qu'elle avoit ci-devant ordonnée, & ensuite suspendue. Sur le refus de l'évêque, & avant que d'éxécuter la cessation, les Recteur, doyens, & procureurs, avec un cortége considérable de maîtres, se transportérent au parlement, & demandérent que leurs prisonniers leur fussent rendus. Le parlement répondit qu'il ne pouvoit les rendre, sans avoir entendu l'évêque sur ses moyens d'opposition : & comme le Recteur avoit déclaré que l'Université étoit résolue, si elle n'obtenoit pas sa demande, d'ordonner une cessation générale de sermons & de leçons, le parlement lui fit des défenses très expresses d'accomplir cette menace. Mais l'Université passa outre, alléguant que le roi seul étoit son juge, & qu'elle n'étoit en rien fujette à la cour de parlement.

Ce fut alors qu'elle recourut au roi, qui peu content de sa conduite

DE PARIS, LIV. VII. 131 lui ordonna de révoquer la cessation. Elle obéit, comme je l'ai déja remarqué, & elle insista par une seconde députation pour le maintien de ses priviléges. La réponse du roi fut une ordonnance du vingt-sept Mars 1446, par laquelle il donna à l'Université le parlement pour juge de ses causes &

de celles de ses suppôts.

Cette ordonnance est adressée au parlement, & voici de quelle façon le roi s'exprime : » Considéré que nostre » cour de parlement est souveraine, à » laquelle tous ceux de nostre royau-» me sont subjets, & aussi que pour » les grands & hauts affaires de nos-» tredit royaume, en quoi nous som-» mes continuellement occupez, ne » pouvons vacquer ne entendre en no-» stre personne, & ouir, discuter, & » décider des querelles, causes, négo-» ces, & questions de nostre fille l'U-» niversité de Paris ny des supposts » d'icelles, & que de plus grandes » choses de moult que celles de ladite » Université nostredite cour de parle-» ment connoist, décide, & déter-» mine de jour en jour. . . . . Avons » ordonné & appointé, ordonnons & » appointons, que vous connoissez & 142 Histoire de l'Université

n déterminiez des causes, querelles & négoces de nostredite fille l'Univern sité de Paris, & des supposts d'icelle, n tout ainsi que ferions en nostre pron pre personne, si présens y estions. »

C'étoit quelque chose pour l'Université, que de n'être point obligée de reconnoître le tribunal des commissaires, dont elle avoit fait des plaintes améres. Mais elle perdoit le droit précieux de n'être jugée que par le roi

en personne.

La nouvelle ordonnance contenoit une disposition qui n'a pas pû être exécutée. C'est celle qui attribuoit au parlement la connoissance des causes particulières de tous les suppôts de l'Université. En conséquence de cette attribution le prévôt de Paris resusa de prêter serment à l'Université: & il avoit raison, puisqu'il n'étoit plus son juge. On prit un arrangement. Les affaires du corps sont restées au parlement, & celles des suppôts particuliers ont été rendues au Châtelet.

Au reste l'Université ne subit qu'avec répugnance le joug du parlement, Au moins en ce qui regarde sa police intérieure & sa discipline, elle se maintint encore longrems indépen-

Hift. Un. Par. T. V. ). 540.

DE PARIS, LIV. VII. 142 dante. C'est ce qui paroît par plusieurs faits que j'aurai à raconter dans la suite: & encore soixante-&-dix ans après, Robert Goulet docteur de la Faculté de Théologie de Paris, qui a fait imprimer en 1517 un état abrégé de tout ce qui concerne l'Université, établit pour principe que chaque Nation, chaque Faculté a jurisdiction sur ses suppôts dans les affaires de Nation & de Faculté : que l'on peut appeller d'une Faculté à l'Université: mais que de l'Université il n'est permis d'appeller à aucun autre tribunal, non pas même à la cour de parlement, qui est sœur de l'Université, & non sa maîtresse. Cependant, lorsque Robert Goulet parloit ainfi, l'Université s'é- Hift. Un. toit déja soumise plus d'une fois par per. T. V. le fait au jugement du parlement : & en 1497 elle en avoit fait sa déclaration expresse par la bouche de son avocat.

Nous trouvons encore au mois de Janvier 1447 une queue de l'affaire des impositions, puisqu'alors l'Université p. 5400 demanda au roi l'abolition & la cassation d'une sentence des élus, par laquelle éroit troublé son repos & celui de ses serviteurs. Son exemption des

134 Histoire de l'Université subsides a été pour elle une matiére de querelles sans sin.

Requête de La députation adressée au roi par l'Université l'Université en 1445 au sujet des impar rapporta l'éxercice de positions & du tribunal des commissés droits en saires, étoit encore chargée de faire Normandie, Hist. Un. des représentations sur les torts que la Par. T. V. compagnie soussiroit dans la province

• 536. 537. de Normandie.

Plusieurs colléges de l'Université avoient leurs biens fonds dans cette province: plusieurs maîtres & écoliers y avoient des bénéfices: & comme la Normandie restoit jusques-là soumise à la domination des Anglois, elle étoit devenue pays ennemi depuis la réduction de Paris à l'obéissance du roi : d'où il s'ensuivoir que les colléges & les suppôts de l'Université depuis cette même date ne touchoient plus les revenus qu'ils devoient en tirer. Ainsi un grand nombre d'étudians se trouvoient privés des moyens de s'entretenir à Paris. Les édifices d'une partie des colléges tomboient en ruines & se désertoient : au grand dommage de l'Université, qui, suivant qu'elle le proteste elle-même dans les instructions données à ses députés, subsiste presque toute entiére dans ses colléges,

DE PARIS, LIV. VII. 135 & qui ne s'étoit préservée que par eux d'une destruction totale durant les malheurs des guerres. Dans ces circonstances la tréve qui sur publiée en 1445 entre la France & l'Angleterre, parut un dénouement: & l'Université ordonna à ses députés de supplier le roi, qu'il voulût bien faire en sorte qu'à la faveur de cette tréve pûssent revivre les droits que ses colléges & ses suppôts devoient exercer en Normandie.

Un autre objet inquiétoit encore l'Université de Paris : c'étoit l'accroisfement de celle de Caen, qui se rendoit sa rivale; qui avoit obtenu une défense à tous les sujets de la province d'aller étudier à Paris; & qui en vertu d'une concession récente du pape, à ce que l'on assûroit, prétendoit attribuer à ses suppots un droit de préférence sur ceux de toutes les autres écoles dans les nominations aux bénéfices. c'està-dire sans doute aux bénéfices situés en Normandie. L'Université de Paris prioit donc le roi de faire lever la défense dont elle se plaignoit, d'amener les choses au point que les priviléges à elle accordés par les papes, & spécialement celui de la préférence de

136 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ fes suppôts sur ceux des autres Universités par rapport aux bénésices, eufsent leur exécution en Normandie & dans les autres pays de France sujets aux Anglois.

Je ne puis dire quel succès eurent ces requêtes, dont l'effet ne dépendoit pas du seul vouloir du roi, & auroit eu besoin du concours des Anglois, peu disposés assûrément à favoriser

l'Université de Paris.

Je suis plutôt l'ordre des faits & de Projets de étorme, qui la nature des affaires, que celui des tems. Ainsi je reviens à l'année 1444, dans laquelle il fut question d'une rés. T. V. forme de la Faculté des Arts. Il s'y étoit introduit plusieurs abus durant le trouble des guerres civiles & étrangéres. Cependant le projet d'une réforme générale ne fut point suivi ni éxécuté. Seulement on voulut remédier à la trop grande facilité avec laquelle s'accordoient les dégrés de bachelier, licencié, & maître ès Arts. La Nation de France agit surrout pour cet objet avec vigueur. Elle demandoit & ordonnoit la sévérité à exiger le cours d'études prescrit par les statuts; à refuser les aspirans du dehors, qui venant de quelquesunes des autres Univetfités, se présentoient sans avoir rempli les condition imposées par la loi; à faire observer l'interstice d'un an entre le baccalaureat & la licence. Mais les autres Nations ne secondérent pas le zéle de celle de France: & je ne vois point qu'il ait été pris sur cette importante discipsine une conclusion définitive.

La Nation de France avoit la réforme à cœur : & elle donna au moins l'éxemple sur elle-même.Comme dans la nomination à ses charges, il se passoit souvent bien des choses contraires au bon ordre, des brigues, des débats scandaleux, des trafics pécuniaires, elle s'assembla plusieurs fois sur la fin de l'année 1445 pour faire un réglement qui retranchât ces abus. Des deux principaux articles qu'elle arrêta, l'un subsiste encore. Elle statua que le procureur ne pourroit point, en vertu de son titre, s'attribuer aucun droit à la fonction d'Intrant pour l'élection du Recteur : & ce statut fut confirmé deux ans après, & a toujours \* été

<sup>\*</sup> Il faut excepter un la Nation se trouve memcas unique, qui a souffert bre de la Tribu qui est en de la difficulté. C'est tour pour nommer l'In-

138 Histoire de l'Université observé depuis. L'autre article défendoit à tout membre de la Nation d'en demander les charg es. Cette disposition étoit très sage & très bien entendue, tant que les élections ont été libres. Mais depuis longtems les élections ne sont plus qu'une formalité, & les charges sont acquises de droit au plus ancien. Dès lors la demande que l'on en fair ne tire plus à conséquence, & n'est qu'un avertissement que celui qui est en tour prétend user de son droit.

Ces légers essais de réforme ne sa-Par. T. V. tisfaisoient pas le zéle de la Nation de France : elle vouloit aller à fond, & elle porta l'ardeur de réussir dans ce dessein, très louable en soi, jusqu'à ne pas assez ménager les droits & la liberté du corps. Elle s'adressa en 1447 au parlement pour lui demander une réforme générale de l'Université: & l'ouvrage commençoit à se mettre en train. Il fut expédié des lettres patentes du roi au parlement, pour lui enjoindre d'y travailler. L'Université se réveilla. N'ayant jamais reçû de loix que des fouverains pontifes & des rois, elle avoit peine à accepter de nouveaux maîtres, & elle ne vouloit pas

donner elle-même une extension indéfinie à l'ordonnance qui venoit de la soumettre au parlement. Elle représenta au roi, qu'elle sentoit parfaitement combien une résorme étoit nécessaire, après la licence & les désordres des tems précédens: mais qu'elle désiroit qu'il lui sût permis de s'en charger elle-même: qu'elle connoissoit le mal, & qu'elle savoit aussi quels remédes il convenoit d'y appliquer.

La demande étoit plausible, & elle fut accordée. Il n'en réfulta aucun effet. Si ceux qui avoient dressé la requête, se proposoient d'éluder la réforme, ils ne pouvoient s'y mieux prendre, qu'en la faisant dépendre de la compagnie qui avoit elle - même besoin d'être réformée. Il y eut des délibérations : on nomma des députés de roures les Facultés & Nations: on reçut avec respect un mémoire que le roi envoya sur les points qui exigeoient une réforme : on fit des copies de ce mémoire pour les députés : on en déposa l'original dans les archives: & rien ne fut réformé. Il fallut que le pape & le roi prissent sur eux le soin de la réforme : & c'est ce qui fut éxécuté en 1452, comme nous

140 Histoire de l'Université le rapporterons, par le cardinal d'Estouteville légat du pape, & par les commissaires que le roi lui associa.

Quelques faits détachés peuvent ici

trouver leur place.

Espagnol,

tendu de

fcience.

p. 534.

**P** 834.

٠ شه

En 1445 vint à Paris un Espagnol, prodige pré-qui y passa pour un prodige de science. C'étoit un jeune homme qui se nom-Hist. Un. moit Ferdinand de Cordoue, âgé de vingt ans, & à cet âge docteur ès Arts, en Droit, en Médecine, & en Théo-Hift. de Paris, T. II. logie. Il possédoit, dit-on, l'Ecriture fainte & tous les ouvrages des plus fameux scholastiques, le Décret & tous les livres de Droit canon & de Droit civil, Hippocrate, Galien, & les écrits des médecins Arabes. Il savoit les langues Grecque, Latine, Hébraique, Arabe, & Chaldaique.On le fait entrer plusieurs fois en lice contre les docteurs les plus confommés, & toujours sortir vainqueur. Afin qu'il ne lui manquât aucun genre de mérite, on ajoute qu'il étoit adroit à tous les exercices du corps, sachant manier l'épée, rompre une lance, & assaillir les adversaires qu'on lui opposoit avec une force & une agilité surprenantes. Et il couronnoit le concours prodigieux de tant de talens

DE PARIS, LIV. VII. 141 par une aimable modestie. Nos docteurs de Paris ne savoient que penser de lui, si nous en croyons Trithéme. Ils doutoient si ce n'étoit point un magicien, ou un démon, ou enfin l'antechrist. C'est dommage que ceux qui nous ont laissé ce portrait merveilleux, y aient ajouté la circonstance de l'habileté dans l'astrologie judiciaire & dans la divination. Ils rapportent que le savant Espagnol prédit dans la suite à Charles le Hardi duc de Bourgogne . la mort funeste qui l'attendoit devant Nanci. Ils ont cru mettre le comble à son éloge, & ils le rendent sufpect. Je ne vois point d'ailleurs une grande modestie dans les défis qu'il portoit en tout genre de connoissances aux plus savans hommes. Enfin toute la merveille est détruite par un petit mot du regître de la Nation de France. Il y est dit que le 22 Décembre 1445 on lut dans l'assemblée une lettre pour le duc de Bourgogne, dans laquelle on avertissoit ce prince de ne se point fier aux discours d'un certain docteur Espagnol, qui s'étoit offert à l'Université pour répondre fur des matiéres de doctrine, & qui ensui e avoit refusé de remplir son engagement, en

142 Histoire de l'Université s'excusant sur ce que des affaires pressantes l'appelloient auprès du duc. Duboullai cite ce texte: & je m'étonne que ceux qui ont écrit depuis lui, n'en aient pas fait usage pour réduire à sa juste valeur un récit visiblement exaggéré.

Collége des S. Honoré.

Hift. Un. Par. T. V. p. 540.

Le collège des Bons Enfans de saint Bons Enfant Honoré passoit pour appartenir à la Nation de France: & néantmoins l'évêque de Paris, collateur des bourses; fe disposoit à y placer des Picards & des Normands. La Nation avertie par son procureur, délibéra de porter à ce sujet des représentations à l'évêque : mais après que le procureur auroit fait une visite du collège, & se seroit bien assuré que les places en étoient affectées à des sujets du ressort de la Nation, soit par le statut, soit par une louable coutume. Je ne trouve point quelles suites eut cette affaire, qui appartient à l'an 1446.

Supplique du ministre des Maturins.

P. 541.

En 1447 le ministre des Maturins demanda à l'Université son adjonction & son appui pour tirer raison d'une insulte qu'il avoit soufferte de la part d'un certain Josse Tirement & de quelques autres. Je ne sais qui étoient les coupables. Mais l'Université consentit de s'intéresser en faveur du ministre des Maturins.

L'affaire du médecin Mauregard Affaire d'un nous est mieux détaillée. Il étoit ma-médecin marić , à qui sa rié à une femme veuve, & il deman-Faculté redoit à la Faculté qu'elle ne laissat pas fusa le titre de le reconnoître pour régent. La de régent. question parut importante, d'autant Hist. Un. plus qu'ayant époulé une veuve, Mau-Par. T. V. regard étoit censé bigame. On délibéra une première & une seconde fois: & enfin tout ce qu'on crut pouvoir accorder au suppliant, ce fut de / le regarder comme régent \* d'honneur, afin qu'il pût jouir des priviléges de l'Université, & être éxemt de taille & autres impositions: mais on ne jugea point à propos de l'admettre à aucune fonction dans la Faculté. Mauregard appella de ce décret au prévôt de Paris : ce qui irrita extrémement la Faculté, ainsi que je l'ai observé ailleurs. Elle l'obligea de se désister de son appel, en sui faisant espérer quelque adoucissement à la rigueur du statut : sous la condition néantmoins que tout ce qu'il obtiendroit de la Faculté, il ne l'obtiendroit

<sup>\*</sup> Voyez ci-deffous 1. VIII. §. II. & T. V. 1. X. §. II.

144 Histoire de l'Université que par la forme de supplication qu'ils appelloient gracieuse, & dont un seul opposant pouvoit empêcher l'effet. Mauregard se désista, & on lui accorda quelques droits honorifiques & même utiles de la régence, mais non le titre & les prérogatives de vrai régent.

En cette même année 1447 Guil-

Lettres écrites par l'Uni- laume Chartier, professeur en l'un & verlité en fap. 542. 860 **G** 876.

veur de Guil- en l'autre Droit, chanoine de Paris, laume Char-& conseiller au parlement, fur élû que de Paris. évêque par le chapitre. Il étoit en-Hist. Un. fant de l'Université, dans le sein de Par. T. V. laquelle il avoit été élevé par les bontés du roi Charles VII, qui y entretenoit à ses dépens plusieurs jeunes gens d'heureuse espérance. Guillaume Chartier fut le premier de ces écoliers privilégiés, & il répondit si bien aux vûes de son auguste bienfaiteur, & se rendit si habile dans le Droit. qu'en 1432 il fut choisi pour donner le premier des leçons de cette science dans l'Université de Poitiers, que le roi venoit d'établir. Lorsqu'il fut nommé à l'évêché de Paris, le chapitre, pour obtenir la confirmation de son élection, demanda à l'Université des lettres de recommandation en faveur du sujet élû auprès du roi, du pape, des cardinaux.

cardinaux, du confesseur du roi, de l'archevêque de Sens, & autres seigneurs qui pouvoient contribuer au succès de l'assaire. Ces lettres surent accordées, & l'élection consirmée. Guillaume Chartier se montra reconnoissant des obligations qu'il avoit à l'Université: & dans son repas de prise
de possession, il donna au Recteur la
préséance sur tous les présats qui y
étoient invités. La chose mérite d'être rapportée dans les propres termes
du regêtre de la Nation de France,
qui en contient le récit original.

» Personne ne doute, dit le Pro- Le Redeu cureur de cette Nation, » que Mon-précéde les » sieur le Recteur de l'Université de » Paris, ne doive avoir le pas sur les Par. T. V. » évêques dans les actes scholastiques, p. 543. » parce que c'est un usage ancien & » immémorial. D'ailleurs presque tous "les prélats du royaume ont prêté ser-» ment à notre Université: & la forso mule de ce serment porte que l'on » rendra honneur à Monsieur le Re-» Cteur, à quelque état que l'on par-» vienne. Mais la question paroît dou-» teuse à plusieurs, dans les cas où il » ne s'agit point d'assemblées acadé-» miques. Le révérend pere en J. C. Tome IV.

146 Histoire de L'Université " Guillaume Chartier évêque de Paris » a dissipé ce doute. Lorsqu'il a fait » son entrée dans la ville, plusieurs » le follicitoient de ne point inviter » à son repas Monsieur le Recteur, » de peur qu'il ne fût trop dur aux » évêques de lui céder le rang d'hon-» neur. Cependant le nouvel evêque a » persisté à inviter à son dîner Monsieur » le Recteur avec les Procureurs des » quatre Nations; & il a voulu qu'en » considération du respect dû à la mére .» de toutes les Universités, & même » par égard pour la dignité de la pro-» fession des lettres, Monsieur le Re-» ceur précédat tous les prélats : ce » qui a été éxécuté. »

Je voudrois que l'auteur de ce récit n'eût point allégué la dignité de la profession des lettres comme une raison de présérence. Car quoique cette profession soit très noble assurément, elle ne peut pas disputer de la noblesse avec le ministère sacré de la Religion. Dans les actes académiques nos Recteurs ont toujours conservé le droit & la possession de précéder les évêques. Du reste le trait que je viens de raconter, & plusieurs autres semblables qui se rencontrent dans cette nens a donnés par Othon à son neveu. L'Université ne doit ni les oublier jamais, ni trop s'en souvenir.

L'installation de Guillaume Chartier sur le siège de Paris est de l'an-Contestation née 1448, dans laquelle il y eut aussi entre l'Université & la sainte Chapelle sainte Chapelle sainte Chapelle sainte Chadu palais une contestation, dont le pelle. sujet n'est pas expliqué par Duboullai. Il paroît que l'Université vouloit empêcher une lésion de ses priviléges, sur lesquels elle portoit très loin la délicatesse. Il sut proposé l'année suiparent la querelle à l'arbi- p. 544. trage du parlement : ce qui apparemment réussit. Car il n'est plus parlé depuis de cette affaire.

Le zéle de l'Université pour la Prag- Zéle de l'Umatique Sanction, & contre les en-niversité treprises des papes étoit aussi très vise tien de la & elle eut lieu de l'exercer. En 1441 que. Eugéne IV, \* qui souhaitoit mettre p. 518.

A Neu patruum sibi Othonem fuisse, aut oblivisceretur unquam, aut nimiùm meminisset. Tac. Hist. II. 48.

\* Le texte de Duboullai nomme Pélix. Mais c'est une faute. Il ne pa-

roît pas que jamais Félix V ait été recontu par l'Univertité de Paris: & d'ailleurs un nonce de Félix n'auroit pas invedivé contre le concile de Bâle.

148 Histoire de l'Université tour-à-fait dans ses intérêts l'Université de Paris, lui envoya un commissaire ou nonce, nommé dans nos regîtres Antoine de Boraciis, qui avoit à lui faire des propolitions & des offres avantageuses, c'est-à-dire tendantes apparemment à faciliter à ses suppôts la voie des bénéfices. Au moyen de cet appas le nonce crut être en droit, dans l'audience que lui donna l'Université, d'invectiver contre le concile de Bâle, de décrier la Pragmatique Sanction comme une piéce hérétique. On ne lui permit pas d'achever son discours: & l'Université en témoignant sa reconnoissance au souverain pontife, de la bienveillance qu'il avoit pout elle, déclara en même tems qu'elle rejettoit la déclamation d'Antoine de Boraciis.

Hift. Un. Par. T. V. †, 533 Quatre ans après le même pape ayant tenté de semblables artifices auprès du roi Charles VII, qu'il leurroit de belles espérances pour obtenir de lui l'abolition de la Pragmatique Sanction, l'Université, en vertu d'une délibération de toutes les Facultés & Nations, écrivit au roi pour le supplier de maintenir une loi si sage, & de ne rien innover sur ce point, sans l'avoir entendue.

## DE PARIS, LIV. VII.

Quoiqu'elle s'intéressat si vivement L'Université pour la Pragmatique, elle n'en étoit de l'arrangepas parfaitement contente en ce qui ment de la regarde la provision des bénéfices pour Pragmatique ses suppôts. C'est ce qui paroît par deux aux bénésidélibérations de l'Université dans les ces des graannées 1438 & 1445, & par l'instru- des quaire ction pour ses députés au roi que j'ai mois. déja plus d'une fois citée. Dans cette Par. T. v. dernière pièce je trouve qu'il est fait p. 445. 445. mention d'assigner quatre mois de cha- 518. 535. que année, pendant lesquels tous les bénéfices qui viendront à vaquer seront pour les gradués. Cet arrangement étoit plus commode, que celui qui astreignoit les collateurs à donner aux gradués un des trois bénéfices successivement vacans à leur nomination : & il revenoit au même. C'étoit toujours le tiers des bénéfices qui se trouvoit affecté aux suppôts de l'Université. Le plan des quatre mois, proposé alors pour la première fois, n'a été pleinement établi que par le concordat : & c'est la loi qui s'observe aujourdhui. Au reste pendant que l'Université demandoit un changement à la Pragmatique Sanction sur l'article dont jeparle, elle n'en témoignoit pas moins de vigueur pour la défendre sur tous

150 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ les autres: & l'instruction même que je viens de citer, en est la preuve. Le roi y est supplié de faire célébrer les élections, & observer exactement tour le reste de ce qui a été réglé solennellement à Bourges.

L'Université
L'Université montra encore sa fers'oppose à la meté, en résistant à la levée d'une délevée d'une
décime sur le cime imposée par le pape en 1446 sur
elergé.
le clergé de France. Quoique le roi
approuvât cette imposition, qui devoit
p. 539- 540. tourner à son prosit, & que par cette
raison il est donné ses lettres pour
l'autoriser, l'Université s'opposa en
forme à l'enregitrement qui devoit

en être fait au parlement.

Elle continuoit d'être consultée sur Union de l'Eglife. Ab- les affaires de l'Eglife, dont la plus imdication de Félix V. Le portante alors étoit l'union des deux concile de obédiences, & l'extinction du schisme Bâle se sépacause par la concurrence du pape de Rome, & de celui qui avoit été élà par le concile de Bâle. Eugéne sollicitoit forcement Charles VII de travailler à ce grand ouvrage. Mais, quoique le roi de France le reconnût pour pape légitime, il n'étoit point du tout disposé à abandonner le concile de Bâle: &

voilà ce qui faisoit la difficulté. En 1444

Eugéne avoit envoyé à Charles un iné-

DE PARIS, LIV. VII. 151 moire concernant les voies pour parvenir à l'union : & le roi communiqua le mémoire à l'Université, voulant avoir l'avis de cette docte compagnie. Comme Eugéne rejetroit avec horreur le concile de Bâle, & que la plupart des rois & des princes ne vouloien point adhérer à celui de Florence, il fut grande mention d'en convoquer un troisième ou en France, ou en Allemagne, qui fût reconnu de tous, & qui terminât la querelle. Mais ce projet, pour être éxécuté, demandoit le concert qu'il s'agissoit précisément de rétablir. L'Université, dans l'instruc- Hist. Un. tion tant de fois citée, est d'avis que Par. T. V. le roi assemble tous les prélats de France à Paris pour avider aux remédes les plus convenables. La divine Providence arrangea autrement les choses, & mit fin au schisme sans assemblée générale de l'Eglise de France, & sans nouveau concile:

Eugéne IV mouver le vingt-trois Fleuri; Février 1447, laissant l'Eglise dans le Hist. Eccl. trouble où ses dissensions avec le concile de Bâle l'avoient jettée. On lui donna pour successeur le cardinal Thomas de Sarzane, prélat d'une naissance mediocre, sils d'un médecin, mais Giiij

1 52 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ homme de mérite, & surrout d'un esprit doux & conciliant. Il prit le nome de Nicolas V: & dabord, suivant les erremens commencés, il donna une bulle fulminante contre Félix & contre le concile de Bâle. Mais cet acte de rigueur fut le premier & le dernier auquel il se porta. Charles VII s'empara de l'affaire : & Félix se prêtant aisément à une cession volontaire, il ne s'agit plus que des circonstances de l'accommodement, qu'il falloit rendre honorable au parti qui plioit, en conservant en même tems les droits de celui qui demeuroit victorieux. Les négociations durérent près de deux ans, & je dois observer que Thomas de Courcelles y fur employé, & y fit un rôlle considérable, aussi doux pacificateur que docteur zélé pour le fond des maximes.

Les choses furent donc réglées de manière, (& la remarque est importante pour l'honneur & la validité du concile de Bâle) qu'il n'y eut ni peines imposées par le pape, ni rétractation de la part du concile. Félix abdiqua volontairement le neuf Avril 1449, & il fut établi premier cardinal évêque, & légat perpétuel du S. Siége

DE PARIS, LIV. VII. 153 dans les Etats de Savoie. Le concile se sépara de lui-même, comme une assemblée légitime qui se dissout par sa propre autorité. Toutes les provisions de bénéfices, toutes les décisions d'affaires courantes, soit de la part des papes de Rome, soit de celle de Félix & du concile, furent également ratifiées & validées. Les censures & excommunications des deux parts furent révoquées : & le cardinal d'Arles, principal promoteur de la déposition d'Eugene IV & de l'élection de FélixV, sans être obligé de condamner ces démarches si odieuses à la cour de Rome, rentra si bien en grace auprès du pape Nicolas, qu'il fut envoyé par lui comme son légat dans la basse Allemagne. Ce grand prélat retourna peu après dans son diocèse, où il ne vécut pas longtems. Il y mourut l'année suivante, laissant une telle odeur de sainteté après sa mort, qu'il a mérité d'être béatifié par le pape Clément VII.

La manière dont finit le concile de Bâle en établit, ce me semble, la légitimité, & elle sauve de toute tache la mémoire de Félix V. J'avoue que j'ai peine à concevoir comment il ar-

1 (4 Histoire de l'Université rive à des écrivains François de donner à ce pontife le titre flétrissant d'antipape. Il est vrai qu'il n'a jamais été reconnu en France, mais jamais la France ne l'a anathématizé. Au reste le schisme qu'il éteignit par sa démisfion, est le dernier qui ait été occafionné par la concurrence de deux prétendans au souverain pontificat.

Nicolas V au commencement de

L'Université témoigne fon zéle pour que.

Hift. Un. Par. T. V. P. 543.

son pontificat avoit fait une tentative la Pragmati- auprès de Charles VII contre la Pragmatique Sanction: & il éprouva de l'obstacle de la part de l'Université. Sur l'avis qu'elle en eut, elle s'assembla le vingt-sept Octobre 1447, & elle ordonna une députation au roi pour le supplier de maintenir la loi dans tout ce qu'elle a d'essentiel, en y faisant seulement quelque changement qui pût amener un arrangement plus commode par rapport à la provifion des bénéfices.

Egalité des Nations aux Facultés.

Dans cette délibération je remarque un incident, qui est précieux pour les droits des Nations, dont est composée la Faculté des Arts. Les Facultés supérieures vouloient que la députation au roi ne fût composée que de quatre sujets, un de chaque Faculté.

Les Nations s'y opposérent. Une nouvelle assemblée sur tenue le quinze Novembre, dans laquelle on nomma sept députés, pour représenter les sept compagnies.

Le pape Nicolas V, suivant la Bienveillan maxime de tous ses prédécesseurs, étoit ce du pape sur l'Aurille de Paris dans se qui regarde la versité dispensation des bénésices. Il l'en as-par. T. V. sûra par un bref en réponse à la dépu-p. 544-tation qu'elle lui avoit envoyée pour le féliciter sur son avénement au pontificat. Ce bref sur lû dans une assemblée de l'Université le quinze Mai 1449, & il sur reçû avec beaucoup

Dans les années qui s'écoulérent jusqu'à la réformation du cardinal d'Estaouteville, il est souvent question de désense des priviléges, soir royaux, soit apostoliques, de projets d'arrangement par rapport à la nomination aux bénésices, de rôlles dressés pour le même objet : faits toujours uniformes, & souvent assez mal détaillés. Je les supprimerai ici, pour m'atracher à ceux qui me paroissent plus intéressans.

d'actions de graces & de témoignages

de reconnoissance.

1 (6 Histoire de l'Université

sa charge. L'Université y pourvoit.

Legreffier de Michel Hébert éxerçoit depuis longveut réfigner tems la charge de greffier de l'Université. Force par la vieillesse & les infirmités d'y renoncer, il fit demander le cinq Mars 1449 à l'Université assemblée aux Maturins la permission de résigner son office à Richard Viard, en traitant avec lui pour s'assûrer une subsistance. L'affaire ne passa point. Le treize du même mois l'Université assemblée de nouveau permit à Hebert de se retirer comme il le souhaitoit, & elle donna la charge de greffier, non à Viard, mais à Guillaume Nicolai, sous la condition qu'il feroit à son prédécesseur une pension, telle que la régleroient des députés de la compagnie.

Election du Recteur ac-€ompagnée de trouble. Paits de diseipline.

Hift. Un. Par. T. V.

1.

En 1450 l'élection du Recteur au mois de Mars occasionna un trouble, qui s'assoupit néantmoins au bout de sept ou huit jours. Voici les circons-

tances de ce fait qui me semblent les plus remarquables par rapport aux p. 550-553. usages de la compagnie.

> L'élection se faisoit par les Intrans à la chandelle éteinte, & leur pouvoir expiroit avec elle.

> Le cas arrivant, on leur substituoit de nouveaux Intrans: & c'est ce qui

parle. Pendant que l'on contestoit dans les Nations sur les droits respectifs de deux concurrens, qui prétendoient l'un & l'autre avoir été légitimement élûs, la chandelle s'éteignit: & trois nations s'étant accordées à demander que l'on procédât à une nouvelle élection, d'autres Intrans furent nommés & firent un nouveau choix, auquel se soumit l'un des deux contendans: l'autre voulut soutenir son droit.

De la Faculté des Arts on appelloit à l'Université. Dans l'affaire actuelle le premier élû appella : & l'Université ne termina point la question. Il y eur trois voix contre trois: & la Faculté de Décret, qui pouvoit décider, se contenta de nommer des députés. Aujourdhui je ne crois pas que la Faculté des Arts souffrît qu'une pareille contestation fût portée aux compagnies. Elle est trop jalouse, avec raison, du droit exclusif qui lui appartient de disposer de la première magistrature de l'Université: & dans le fait dont je parle ici, elle revendiqua effectivement le droit qu'elle sembloit avoir abandonné dabord, & feule elle décida la difficulté.

160 Histoire de l'Université

dans l'Université terfiquement.

Hift. Un. Par. T. V. P• 555.

Querelles sirer ou l'unanimité, ou du moins la grande pluralité des compagnies, pour minées paci- former une conclusion. Une difficulté, dont l'explication n'est pas fort intéressante ici, s'étant élevée, trois nations résultérent aux trois Facultés supérieures soutenues de la Nation de Normandie, & du Recteur. Elles refusérent constamment leurs cless du coffre où l'on garde le grand sceau, & les lettres qu'approuvoient les quatre compagnies ne pûrent être scellées. Il fallut en venir à une conciliation, qui réunit tous les suffrages. Un des points de la contestation rouloit sur un emprunt qu'il s'agissoit de faire pour l'Université à la Nation de Normandie. Ce projet ne passa point, & pour subvenir au besoin commun on suivit l'ancienne pratique d'imposer une légére taxe sur tous les bacheliers, tant des Facultés supérieures, que de la Faculté des Arrs.

Il me paroît peu nécessaire d'insister beaucoup sur une autre querelle, où il se passa des choses fort extraordinaires, mais qui n'ont point eu de suites. Il étoit question de l'examen de sainte Genévière pour la maîtrise ès Arts, dans lequel il se glissoit des

DE PARIS, LIV. VII. 161 abus. L'abbé agissoit dans cette affaire de concert avec le Recteur contre le chancelier de son monastère. & contre les examinateurs nommés par les nations: & pendant que le procès étoir pendant au parlement, un docteur en Théologie, ce que \* je crois sans exemple, fut commis pour faire dans l'examen la fonction du chancelier, dont la conduite avoit donné sujet de plainte. Pour ce qui est des quatre examinateurs, l'arrêt du parlement leur donnoit des collégues en pareil nombre pour travailler à la réforme des abus qui se commettoient dans l'examen. C'est sur ce dernier article, peu honorable aux premiers examinateurs, que les esprits s'échaufférent dans la Faculté des Arts. Trois Nations, dont l'une étoit celle de France, s'en prirent au Recteur, improuvérent ses démarches auprès du parlement, le

qu'un docteur commis par le chancelier de sainte Geneviéve le supplée. Ce que je crois sans éxemple, c'est que le chancelier soit suppléé par un docteur qui ne tienne pas de lui ses pouvoirs. Au moins ne trou-

\* Il est très ordinaire | vé-je dans tout le cours de l'histoire de l'Univerfité qu'un seul cas à peur près semblable, qui même ne regarde pas le chancelier de sainte Geneviéve, mais celui de Notre - Dame. Voyez ci~ dessus T. LIL p. 46.

162 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ désavouérent : & comme elles prévoyoient qu'il ne voudroit pas prononcer une conclusion qui le slétrisfoit, elles déclarérent que le Procureur de la Nation de France, comme le premier des Procureurs & leur Doyen. concluroir dans le cas du refus du Recteur. C'étoit encore là une singularité, qui n'a pas tiré à consequence. Tout ce grand feu s'appaifa le lendemain. Le Recteur ayant assemblé l'Université, eut pour lui les suffrages des trois Facultés supérieures, de la nation qui n'avoit point pris parti contre kui, & même de deux des nations opposantes. La seule Nation de France persista dans sa délibération : mais elle ne pouvoir pas prévaloir seule sur les fuffrages des fix autres compagnies: & le Recteur triompha.

Plaintes con-Normande.

Hift. Un. Par. T. V. 1. 555 G

Les derniers faits que je viens de re la charte rapporter, appartiennent à l'an 1451. En l'année précédente Charles VII avoit achevé de reconquérir la Normandie sur les Anglois: & dès là il femble que les droits de l'Université de Paris dûssent être reconnus dans cette province, comme dans les autres. du royaume. Mais la charte Normande y faisoit obstacle. Les Normands,

appuyés de cette charte, refusoient de venir plaider devant les conservateurs royal & apostolique des priviléges de l'Université, & ils faisoient emprisonner ceux qui entreprenoient de les assigner à ces tribunaux. C'est ce qui donna lieu à de nouvelles plaintes de l'Université, qui ensin ont eu leur effet. Ses suppôts jouissent du droit de citer au Châtelet de Paris ceux de la province de Normandie contre lesquels ils ont à plaider.

En la même année 1451 naquit un procès condébat entre l'Université & les abbé & tre l'abbé de religieux de S. Denys, qui n'a jamais suité de la été jugé désinitivement. Il s'agissoit de visite du parle foire du Landit, qui ayant été long-soite du Landit ems, intersompue à cause des troubles dit. du révaume, suit rétablie en 1444: Hist. Une mais avec un changement. Elle s'étoit p. 552 et toujours tenne jusques-là dans la cam-Hist. de Partoujours tenne jusques-là dans la cam-Hist. de Partoujours tenne jusques-là dans la cam-Privilèges de la Chapelle. Lors du ré-Privilèges de village de la Chapelle. Lors du ré-Privilèges de rablissement, on commença à la tenir p. 199-211. dans la ville même: & l'abbé en pritoccasion de contester à l'évêque de Paris le droit de \* bénir là foire. Cette

\* Pasquier, Recherch. | nédiction de la foire du 1. I X. c. 22. rapporte que | Landit. Mais c'est une erle Recteur faisoit la bé-

164 HISTOTRE DE L'UNIVERSITÉ querelle ne nous regarde pas. Mais ent 1451 il entreprit sur les droits de l'Université.Le Recteur faisoit la visite de tout le parchemin qui s'apportoit à la foire: & l'abbé s'arrogea ce droit de visite, aidé & secondé dans l'éxé-- cution de son entreprise par un parcheminier juré, qui trahit les intérêts de la compagnie dont il étoit client. L'Université s'assembla le vingt Juin, pour délibérer sur cette nouveauté. Elle résolut de soutenir en justice sondroit contré l'abbé & le couvent de S. Denys: mais elle punit par ellemême le parcheminier coupable, & comme à son infidélité il joignoir la contumace & l'infolence priva de son office sans espérance de retour.

Il ne paroît pas que l'Université ait alors plaidé contre les moines, quoiqu'il survînt chaque année de nouvelles difficultés. Enfin en 1463 la querelle dégénéra en excès & en violences, qui forcérent l'Université de se pourvoir au parlement. L'affaire y fut

même par l'avocat géné-ral Servin dans la cause mais non au Recteur. d'Hamilton. I a bénédi-Voyez Priv. de l'Un. cérémonie religieuse, qui

appointée, & en 1469 jugée provifoirement en faveur de l'Université. Ainsi le Recteur se transportoit chaque année à la foire du Landit pour la visite du parchemin: & les moines faisoient leurs protestations au contraire. Depuis l'an 1600 les Recteurs ont cesse d'y aller, & ils ont laissé perdre un droit pour lequel nos péres avoient si vivement combattu.

Un Cordelier nommé Barthelemi, avoit prêché dans le diocése de Rouen, Cordelier Barthélemi durant le Carême de l'année 1451, la au sujet des doctrine favorite des Ordres men-droits des cudians, sur la liberté dûe selon eux aux paroissiens de s'adresser à d'autres qu'à Par. T. V. leurs curés pour la confession. Le Re- p. 638-5604 cteur en fur instruit par l'archevêque de Rouen, qui ayant commencé à procéder contre le prédicateur, demandoit l'adjonction de l'Université, & lui envoyoit pour la mettre en état de se décider les informations faites par son ordre sur les propositions que Barthelemi avoit avancées. Le Recteur, de l'avis des députés, c'est-à-dire, des doyens des Facultés & des procureurs des Nations, crut devoir avant tout faire défense au chancelier de l'Eglise de Paris & au doyen de la Faculté de

166 Histoire de l'Université

Théologie d'admettre l'accusé à la licence, jusqu'à ce qu'il eût été oui & son affaire discutée dans l'assemblée de l'Université. Barthelemi comparut : les informations furent lues, desquelles il résultoit qu'il avoit enseigné que les Fidéles peuvent se confesser aux Mendians approuvés par l'Ordinaire, sans la permission du curé. Interrogé sur cette propolition, il répondit qu'il n'avoit jamais prétendu rien avancer de contraire aux droits des curés, ni détourner les Fidéles de l'obéissance & du respect qu'ils leur doivent. La réponse étoit vague. On insista, & on lui demanda si les paroissiens n'étoient pas obligés de se confesser au moins une fois l'année à leur curé, sans qu'aucun privilége pût les en dispenser: & le Cordelier s'en tint à sa premiére réponse. Il y avoit de quoi le condamner suivant les principes reçûs de tout tems dans l'Université. Des intrigues particulières apparemment déterminérent à user à son égard d'une indulgence déplacée, & qu'il fallut bientôt après démentir par une conduite toute différente à l'occasion d'une bulle de Nicolas V trop favorable aux Mendians.

DE PARIS, LIV. VII. 167 J'ai déja observé plusieurs fois que Droits que l'Université, ni les compagnies qui levoit sur su la composent, n'avoient point de re-supposs. venus fixes, mais un simple casuel, qui consistoit en droits payés par chacun de ceux qui se présentoient pour entrer dans le corps, ou pour y acquérir des dégrés. On appelloit ces taxes du nom de bourses, & j'en trouve cinq qui étoient de régle, savoir pour le Recteur, pour le luminaire des offices, pour la célébration des fêtes de la sainte Vierge, pour les bedeaux, pour le loyer des écoles. Ces bourses suffisoient aux dépenses ordinaires. Mais quand il en survenoit quelquune d'extraordinaire, on imposoit une sixième bourse sur tous les suppôts, & particuliérement sur les bacheliers. La charge n'étoit pas forte, puisqu'elle rouloit entre quatre \* & six sols: mais elle devenoit onéreuse par la continuité. La sixième bourse duroit autant

que l'affaire pour laquelle on l'avoit établie: & presque toujours à

forme du cardinal d'Estouteville, que l'estimation de la bourse étoit répour sa subsistance dans des colléges.

\* On verra dans la ré- , le cours d'une semaine. Delà vient l'évaluation à quatre ou fix fols, qui suffisoient alors pour cetglée sur la dépense qu'un te dépense, comme il paroît par les sondations

168 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ affaire en succédoir une aucre.

Projet d'un nouvel araangement à eet égard. Hift. Un. Par. T. V. p. 561.

On pensa sur la fin de l'année 1451 à délivrer de ce joug les suppôts une fois reçus dans l'Université, & à remplacer le produit qui en revenoit par un droit plus fort exigé de tous ceux qui voudroient prêter serment à la compagnie & entrer en jouissance de ses priviléges. On proposa de taxer chaque aspirant, s'il étoit de condition noble, ou abbé, ou prélat, ou constitué en dignité, à un noble d'or: s'il étoit d'un ordre médiocre, à un écu; à un demi-écu, s'il étoit pauvre. Je ne puis dire si cet arrangement, mis en avant par la Nation de France, passa: mais par provision elle abolit le cinq Janvier 1452 la bourse surnuméraire de quatre sols, qui couroit actuellement.

C'est certe même année 1452 que se fit la réforme du cardinal d'Estouteville: objet important, & qui mérite une attention particulière.

Préliminaires de la réforme du Mouteville.

J'ai dit que dès l'année 1444 il avoit été question de réforme dans l'Unicardinal d'E-versité; qu'en 1447 on nomma des députés pour y travailler; que ce travail fut peu animé, & n'eut aucune

557. suite effective. En 1451 l'Université reçut

DE PARIS, LIV. VII. 169 reçut un coup d'aiguillon par une lettre du roi, qui contenoit un avertissement de corriger plusieurs abus. Au mois de Décembre de la même année, Hist. Un. la Faculté des Arts entama un com-Par. T. V. mencement de réforme réelle. Sur les représentations du chancelier de Notre-Dame, elle défendit & abolit les réjouissances folles, par lesquelles on déshonoroit plutôt que l'on ne célébroit les fêtes des saints patrons des différentes Nations, & elle ordonna que ses défenses seroient publiées dans tous les collèges, & dans toutes les pédagogies ou pensions. Mais le chancelier s'étoit plaint en outre de la négligence des maîtres dans leurs leçons, de leur connivence pernicieuse aux dérangemens des mœurs de leurs disciples. Par rapport à ces objets si intéressans, on se contenta de nommer des députés, qui avec le Recteur, les Chanceliers, & les Procureurs des Nations, avisassent aux meilleurs moyens de réforme, en appellant même à leurs délibérations, s'ils le jugeoient nécessaire, quelques docteurs des Facultés supérieures. Vraisemblablement les choses en seroient demeurées là, ou n'auroient pas été poussées beaucoup Tome IV.

170 Histoire de l'Université plus loin, si les puissances ne s'en fus-Tent mêlées.

Ce cardinal xécute la nissaires du

Hift. Un. ar. T. V. . 562.

Le cardinal d'Estouteville étoit acéforme, af tuellement légat en France, avec pouisté de com-voir de visiter & réformer les colléges, chapitres, & Université. Les affoiblissemens qu'avoit soufferts l'ancienne discipline dans l'Université de Paris par les malheurs des tems, frappérent son attention. Il se sentit d'autant plus porté à user de ses pouvoirs pour y mettre ordre, qu'il s'intéressoit personnellement à la gloire d'une école dans laquelle, suivant qu'il le témoigne lui-même, il avoit reçu en ses premières années les élémens de la science, & acquis a l'honneur de la maîtrise ès Arts. Les exhortations de plusieurs grands & favans personnages échaufférent son zéle : & le roi joignit son autorité à l'autorité apostolique, dont étoit revêtu le légat. Charles VII, comme j'ai déja eu occasion de le remarquer, releva beaucoup à tous égards la puissance royale, qui sous le régne foible de son pére, & pendant les désordres des guerres civiles,

In Artibus magisterii | qui est visiblement une bonorem. Je lis magisterii faute. au lieu de magistratus,

DE PARIS, LIV. VII. 171 avoit laissé perdre une partie de sons éclat & de ses droits. On doit avoir observé que jusqu'au tems dont je parle ici, l'Université n'avoit reçû que des souverains pontifes soit réforme, soit réglemens de discipline. Charles VII est le premier de nos rois qui ait fait. intervenir dans un pareil ouvrage la puissance séculière. Il associa au cardinal légat des commissaires royaux : Par. T. F. encore étoient-ils presque tous ecclé- p. 577. staftiques: Guillaume Chartier évêque de Paris, Jean évêque de Meaux, Arnaud de Marle président du parlement, George Havart maître des requêtes, Guillaume Cotin président aux enquêtes, Milon d'Illiers doyen de Chartres & conseiller au parlement, Robert Cibolle chancelier de l'Eglise de Paris, & Jean Simon avocat du roi. Le pouvoir même de ces commissaires ne s'étendoit qu'à la réforme des priviléges royaux : c'est l'expression originale. Le cardinal prit leur conseil: mais c'est lui seul qui parle dans toute la pièce. Il s'aida sans doute des lumières de quelquesuns des plus illustres suppôts de l'Université. On peut croire aussi qu'il se fit représenter les mémoires préparés par les députés,

H ij "

472 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ que les Facultés & les Nations durant les dernières années avoient nommes pour travailler à la réforme. Mais le cardinal n'en fait aucune mention. Il ne parle que des anciens statuts, & surtout de celui des cardinaux de Montaigu & de S. Marc en 1366. Ceft d'après ces précédentes loix, renouvellées, corrigées, fuppléées, qu'implorant le secours du céleste & suprême Législateur, il dresse son nouveau code, où brillent la sagesse, une fermeté accompagnée de modération, une grande attention aux mœurs, de séveres précautions contre les exactions indûes & contre les fraudes. Le Ratut est distribué en quatre parties, suivant les quatre Facultés: & j'extrairai ici de chacune ce qui me paroît plus digne de remarque.

Réglemens :ulié de Par. 7. V. 1. 561.

La première disposition concernant our la Fa- la Théologie regarde les mœurs des Theologie. aspirans. » Nul ne doit être élevé, dit Hill. Un. le statut, » aux dégrés & aux honneurs » de la Faculté de Théologie, s'il n'est » recommandable par la gravité de ses » mœurs. » En conséquence le cardinal ordonne que si ceux qui se présentent pour leur premier cours, c'estd-dire, pour faire des leçons sur la

DE PARIS, LIV. VII. 174 Bible, se sont décriés par une mauvaise conduite, & en particulier par des clameurs féditieuses & insolentes dans les assemblées des nations, ils soient refusés. C'est dans le même esprit que la loi, sans interdire absolument les repas introduits par l'usage pour les actes scholastiques, défend d'une part aux maîtres d'y engager les bacheliers, & enjoint de l'autre aux bacheliers, supposé qu'ils ne s'en abstiennent pas totalement, au moins de n'y faire que des dépenses modérées. Les contrevenans sont soumis à l'animadversion du chancelier, qui de l'avis des docteurs doit ramener les bacheliers au bon ordre dont ils voudroient s'écarter.

La décence dans l'habillement a toujours été regardée par les législateurs
de l'Université comme faisant une
partie considérable de la gravité académique. Le cardinal d'Estouteville la
recommande fortement dans un grand
nombre d'articles de son statut. Il
entre sur ce point dans des détails,
qui étoient alors écoutés avec respect;
& que l'on n'oseroit presque répéter
aujourdhui. Ils ne peuvent pourtant
paroître petits, qu'à ceux qui ignorent
H iij

174 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ l'étroite liaison entre les dehors & les sentimens intérieurs, & qui ne comprennent pas combien les airs mondains & cavaliers, nés de la dépravation des mœurs, servent à l'augmenter.

L'ordre & la tranquillité dans les délibérations sont nécessaires à une compagnie, & en soutiennent la dignité. Le cardinal réformateur veut que les Théologiens dans leurs affemblées s'écoutent mutuellement sans s'interrompre, & attendent leur range pour parler. Il punit même sévérement ceux qui se porteroient à employer des termes injurieux contre leurs confréres. Il ordonne que les coupables soient exclus du corps, & privés du droit d'assister aux assemblées, jusqu'à ce qu'ils aient fait satisfaction à la partie lésée suivant le jugement de la Faculté. Ce même réglement est répété mot à mot dans la partie qui regarde la Faculté des Arts.

Comme le statut du cardinal d'Eftouteville est relatif à celui des cardinaux de S. Marc & de Montaigu, dont j'ai parlé en son tems, j'éviterai de répéter ce qui se trouve conforme entre les deux, & j'en remarquerai seu-

DE PARIS, LIV. VII. lement les différences. Le dernier établit la nécessité des attestations de ceux qui faisoient des leçons sur la Bible & fur les Sentences, pour constater le tems des études. Ce tems, dès avant le cardinal d'Estouteville, étoit réduit par l'usage à cinq années, qui. devoient être exigées à la rigueur. On pouvoit obtenir dispense de la sixiéme, pourvû que ce fût à bon titre & sur des raisons valables. La thése appellée tentative est mentionnée dans le statut dont je rends compte actuellement. Il y est ordonné que suivant l'ancienne coutume chacun des Ordres mendians & le collége des \* Bernardins ayent toujours un bachelier qui fasse des leçons sur l'Ecriture sainte : & faute par eux de remplir cette obligation, ils seront privés, pendant l'année où ils y auront manqué, du droit d'avoir un bachelier expliquant le livre des Sentences dans leuts écoles.

Par rapport à la méthode de faire les leçons, le statut moderne déroge à l'ancien, qui défendoit au bachelier professant de lire son explication

\* Ce statut sut renou-vellé quatre ans après culté de Théologie, qui (p. 611.) en ce qui re-pourtant ne le cite pas

garde les Bernardins, par

176 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ dans un cahier, & qui lui ordonnoit de la prononcer de mémoire. Seulement on exige que le cahier foit de la composition de celui qui le lit.

Le fardeau de l'enseignement public tomboit principalement sur les bacheliers. Les leçons des maîtres ou docteurs, en Théologie comme en Droit, étoient moins assidues, & il suffisoit qu'elles se suivissent de quinze en quinze jours.

Les fermons faisoient toujours une partie essentielle des exercices théologiques. Il y en avoit d'assignés aux bacheliers, d'autres aux maîtres : & l'obligation en étoit si étroite, que le

statut prononce des peines contre ceux qui s'en dispenseroient.

Pour la Fasulté de Droit.

Hift. Un. Par. T. V. p. 565. Pour ce qui regarde la Faculté de Décret, ou de Droit canon, le cardinal légat commence par exhorter ceux qui professent cette étude à en honorer l'excellence par la dignité de leur conduite, & à se souvenir que les idées du bon & du juste sont le fondement & la base de leur étude, & que la sainteté des objets dont ils s'occupent, les éleve à une sorte de sacerdoce. Après cet exorde, qui est fort court, il passe à la résorme des

abus. Les principaux font les fraudes employées par les étudians, & les droits trop forts exigés par les docteurs.

Pour obvier aux fraudes, le statut astreint les étudians à représenter des attestations de leur assiduité aux exercices de l'école, soit qu'il s'agisse pour eux d'obtenir du Recteur des lettres de scholarité, ou de parvenir aux dégrés de la Faculté. Les attestations devoient être données & par les lecteurs du matin & par les docteurs.

Ces lecteurs du matin, legentes de mane, remplissoient bien leur dénomination. C'étoient des bacheliers, dont les leçons devoient être faites & achevées avant le coup de Prime de Notre-Dame, qui étoit le signal des

leçons des docteurs.

Je ne suivrai point le statut dans le détail de l'ordre de ces leçons, des examens, des théses, & des autres exercices prescrits pour obtenir les dégrés. Je remarquerai seulement qu'il y est ordonné à tout docteur de faire chaque année une répétition publique à tous les bacheliers professans dans la Faculté, sur telle décrétale ou tel canon qu'il voudra choisir.

178 Histoire de L'Université

L'article des droits que se faisoient payer les docteurs, est traité avec beaucoup de sévérité. Ces droits étoient inégaux selon la différence des conditions & de la fortune. Chaque étudiant étoit taxé à quatre bourses & demie. Mais l'estimation de ces bourses varioit. La bourse devoit équivaloir à la dépense, que celui qui la payoit pouvoit faire dans une femaine pour sa subsistance: & comme les riches font plus de dépense que les pauvres, on conçoit qu'ils devoient payer davantage. Ce n'étoit pas là un inconvénient. Mais l'estimation variable de ces bourses, qui ne désignoient aucune somme fixe, donnoit lieu à la véxation & ouverture à la cupidité. Elles étoient taxées suivant la volonté des docteurs, contre lesquels un candidat riche n'avoit garde de contester, pendant qu'il avoit besoin de leur suffrage, & quelquefois de leur indulgence. Le cardinal d'Estouteville prit le parti de déterminer une somme qu'il ne seroit pas permis de passer, même à l'égard des candidats du plus haut rang, fussent-ils prélats ou fils de princes : savoir sept écus d'or pour le baccalaureat; pour la licence.

DE PARIS, LIV. VII. 179 douze. Il n'étoit point permis d'aller au-delà de cette somme : mais on pouvoit demeurer au-dessous, & les pauvres devoient être taxés suivant l'ancien usage à quatre bourses & demie, dont la valeur seroit réglée sur leur dépense hebdomadaire. Le légat munit son réglement d'une peine imposée à la contravention. Il ordonne que les docteurs qui auront éxigé ou reçû plus qu'il ne leur est prescrit, seront suspens des honneurs de la régence, & de tous les droits, priviléges, & émolumens de l'Université, jusqu'à ce qu'ils aient restitué au double l'excédant de ce qui leur étoit dû: moitié au profit de l'Université, moitié pour l'Hôtel-Dieu. Que si avant que d'avoir satisfait à cette loi, il leur arrive de s'immiscer dans les fonctions & les droits dont ils étoient fuspens, ils encourront l'excommunication, de laquelle ils ne pourront être absous que par le chancelier de l'Eglise de Paris.

Le cardinal sentoit que cette réforme déplairoit beaucoup à la Faculté de Droit. Il prévoit le cas où tous les docteurs de cette Faculté, à l'approche d'une fin de licence, seroient en180 Histoire de l'Université gagés pour cause de désobéissance dans les liens de l'excommunication: & il autorise alors l'Université à leur substiruer \* d'autres docteurs pour remplir leurs fonctions. Il prend encore la précaution d'ordonner que dans dix jours après la publication de son décret de réforme, tous les docteurs & maîtres de la Faculté de Droit en jureront l'observation.

voyance, le cardinal d'Estouteville ne put assûrer l'observation des loix qu'il avoit données à la Faculté de Droit. Verus codex Cinq ans après, le cardinal Alain étant venu en France comme légat du paper Calliste III, cette Faculté obtint de

Avec toutes ces attentions de prê-

lui la mitigation d'une réforme qui la gênoit.

Pour la Mé-La Faculté de Médecine reçoit du ecine. cardinal d'Estouteville cet honorable Hift. Un. témoignage, de présenter peu de ma-'ar. T. V. . 169. tiére à la réformation. Aussi tout ce qu'il ordonne par rapport à elle, se réduit à trois articles.

> \* Le statut n'exprime ! point quels font ces autres docteurs. On peut supposer qu'il s'agit ici de docteurs non régens. Car, quoique la Faculté de Droit ne sût pas alors une Faculté étroite, com-

me elle l'est aujourdhui. renfermée dans le nombre de six professeurs ; d'un autre côté il est certain qu'elle avoit des dodeurs qui n'exerçoient pas la régence.

ac. Decret.

DE PARIS, LIV. VII. 181 Premiérement il abroge l'ancien statut, qui excluoit de la régence en Médecine les hommes mariés. Il traite même ce statut de contraire à la raifon &d'impie: qualifications un peu fortes, mais qui posent sur un fond vrai. On ne peut douter que la profession de la Médecine ne convienne mieux à ceux qui ont contracté mariage, qu'à des ecclésiastiques : & en effet l'ignorance grossière des laïcs dans des tems plus reculés fut la seule cause qui appella le clergé à une étude peu convenable à son état. La Faculté de Médecine commençoit à ouvrir les yeux sur ce point dès la fin du siécle précédent, puisqu'alors elle ex- Hist. Uni cluoit les prêtres de sa régence. Clé-Par. T. 18 ment de Marle prêtre en 1395 eut besoin d'une dispense du pape pour y être admis. Cependant, par une inconféquence visible, la Faculté continuoit d'en exclure les gens mariés, comme nous l'avons vû par l'exemple du médecin Mauregard. Le cardinal d'Estouteville leva cette exclusion abfurde: & à mesure que la lumiére de la doctrine s'est répandue davantage, les choses sont de plus en plus rentrées dans l'ordre. Aujourdhui il est

184 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ qu'ils avoient en vûe. On voit bien qu'une semblable convention est illicite: & en 1450 il en résulta une querelle, que je me suis contenté d'indiquer, mais dont l'acte original est rapporté en entier par Duboullai. Le réformateur défend cette pratique, & veut que chaque Intrant donne sa voix déterminément & sans condition à celui qu'il juge le plus capable de bien servir la compagnie. A plus forte raison condamne-t-il tout pacte pécuniaire, & il le fournet avec justice aux peines les plus rigoureuses. Du reste il confirme le statut du cardinal Simon de Brie en 1266 touchant l'élection du Recteur : & il assure ainsi à la Faculté des Arts la possession du droit dont elle a toujours joui d'élire seule, & de fournir seule de son corps, le chef qui doit présider à toute l'Université.

Les soins privilégiés du cardinal d'Estouteville par rapport à la bonne discipline & à la pureté des mœurs, se manifestent surtout dans cette partie de son statut, où il s'agit de l'instruction de l'âge le plus soible & le plus fragile. La premiére condition qu'il exige de ceux qui sont appellés à

DE PARIS, LIV. VII. 389 cet emploi, est la probité & la vertil. Il veut que l'on en éloigne quiconque ne jouiroit pas d'une réputation exemte de toute tache, & que les maîtres qui induiroient leurs disciples à se corrompre, foient rigoureusement punis. Il leur rappelle à tous le souvenir des jugemens de Dieu, & il leur recommande de s'acquitter de leurs devoirs comme sachant qu'ils auront à répondre au Juge suprême du progrès qu'auront fait leurs éléves dans la science & dans les mœurs.

Il veut que le choix des régens par les \* pédagogues ou maîtres de pensions soit purement gratuit, afin qu'il puisse tomber sur de bons sujets. Il ordonne au principal pédagogue de nourrir son régent & de lui donner des appointemens convenables, bien loin de recevoir de lui une somme d'argent, quelle qu'elle puisse être, pour les frais de la nourriture. La rai-

ici de régens choisis par les principaux des colléges, parce que l'usage d'entretenir des régens dans les colléges n'étoit pas encore bien reçû ni bien commun, quoiqu'il eût commencé plus de cinquante ans auparayant

\* Il n'est point parlé | dans le collége de Navarre, comme il sera dit plus bas. Pour ce qui est des régens qui enseignoient dans la rue du Fouarre, ils ne recevoient leur mission que des Nations dont ils étoient. suppôts.

186 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

fon que le cardinal en allégue, est sensible. » Il a n'est point naturel de penser, dit - il, qu'un homme de mérite consente à payer lui-même me le droit de travailler, au lieu de mitrer du fruit de son travail. » Conséquemment à ce principe, il prononce la peine de privation de la régence, & de toute prérogative dans la Faculté, contre quiconque aura donné de l'argent pour être admis à

régenter.

Tout ce qui sent un sordide intérêt, blesse les nobles sentimens du cardinal résormateur. Il condamne avec indignation les brigues honteuses des maîtres pour s'attirer des écoliers, les pensions trop sortes exigées par ceux qui se chargent de nourrir les enfans, les épargnes misérables sur la qualité & la quantité des nourritures, les conventions entre les dissérens maîtres pour faire la loi au public, & monter les pensions à un trop haut prix. Il veut que dans la taxe des bourses que doivent payer ceux qui se présentent pour le baccalauréat ès Arts,

<sup>•</sup> Nec enim facilè est | dem expetir, sed ipse sui putandus idoneus, qui labosis solvit usuram.

non sue industria merce-

les maîtres chargés de cette commiffion évitent toute exaction odieuse, & qu'ils traitent les écoliers avec bonté & miséricorde suivant la proportion de leurs facultés. Les repas somptueux, soit dans les jours de sètes, soit dans les actes qui se soutiennent pour parvenir aux dégrés, excès aussi contraires à la décence des mœurs, qu'aux principes d'une sage œconomie, doivent être retranchés ou modérés. Toute dépense excessive & superflue, qui tourneroit à la charge des écoliers pauvres, est proscrite.

Le zéle pour le maintien de la difcipline inspira au cardinal d'Estoureville l'établissement d'une nouvelle magistrature dans la Faculté des Arts, dont la charge propre & spéciale fût de veiller à l'observation des loix & des statuts. Il ordonna que tous les ans dans le mois d'Octobre on créât quatre censeurs, un pour chaque Nation, gens de bonne réputation, craignant Dieu, & intelligens en affaires. Leur commission est de visiter les colléges & pédagogies où font rassembles des suppôts dépendans de la Faculté des Arts, & d'y examiner soigneusement quelle est la vie que l'on 188 Histoire de l'Université

y méne, & si elle est conforme & l'honnêteté des mœurs, si tous y vivent en commun, si les maîtres enseignent habilement leur jeunesse & la tiennent dans le bon ordre, en un mot quelle discipline on y observe en tout ce qui concerne l'éducation: & les censeurs sont autorisés à réformer & améliorer felon Dieu & justice tout ce qu'ils trouveront avoir besoin de réformation. Le cardinal avoit tellement à cœur cet établissement, qu'il ordonne que si les censeurs nommés par les Nations font négligemment leur emploi, l'évêque de Paris puisse leur en substituer d'aurres qui aient les qualités requises, & sur le rapport desquels il statuera, en vertu de l'autorité apostolique, ce qu'il jugera de plus expédient.

L'institution des censeurs étoit très bien entendue pour conserver dans la compagnie le fruit du renouvellement qu'y faisoit le cardinal. C'étoient des réformateurs perpétuels : & ils en portérent dabord le nom, auquel on a préséré depuis celui de censeurs. Mais nulle précaution ne peut prévenir les essets de la fragilité humaine, dont la pente naturelle

DE PARIS, LIV. VII. 189 tend toujours au relâchement. Les censeurs parmi nous ne font presque plus aucunes fonctions sérieuses & vraiment utiles de leur magistrature, & ils trouveroient des obstacles, s'ils prétendoient les exercer en plein.Pour avoir la paix, il a fallu ordonner que cette charge, comme les autres, fût donnée à tour de rôlle, & que l'on y parvînt suivant l'ordre du tableau: & dès là on conçoit bien, sans que je le dise, qu'elle n'est pas toujours dans les mains les plus capables d'en remplir les obligations. Pour ce qui est du droit de surveillance attribué à l'évêque de Paris, je ne sache pas qu'il y ait aucun exemple que jamais il ait été réduit en acte. De même on ne s'astreint plus à une des conditions impofées par l'instituteur, qui vouloit que ceux que l'on revêtiroit de la censure, fussent gradués dans quelquine des Facultés supérieures.

C'est faire tout dans une réforme de la Faculté des Arts, que de donner de bonnes loix aux maîtres, parce que ceux-ci bien dirigés par la loi gouverneront bien leurs disciples. Néantmoins dans le statut d'Estouteville se trouvent quelques articles qui regardent directement les écoliers. Je remarque en particulier celui qui les aftreint, suivant l'ancien usage, à n'avoir point d'autre siége que la terre lorsqu'ils prendront les leçons de leur maître, afin que toute occasion d'orgueil leur soit soustraire.

Par rapport aux études, le statut suit l'ancien plan. Aristote étoit encore en possession de toute sa gloire. On détermine, en conformité du réglement dressé par les cardinaux de Montaigu & de S. Marc, quels livres de ce philosophe doivent avoir été lûs par ceux qui prétendent devenir bacheliers ès Arts; quels autres avant la licence.

Les connoissances grammaticales étoient éxigées par le statut de 1366, avant l'admission aux exercices qui précédoient immédiatement le baccalauréat. Ici on les demande, même avant que l'écolier puisse être reçû aux premières leçons de Logique. On y ajoute les élémens de l'art de versifier. Il n'est point encore parlé de Rhétorique.

Durant le cours des études de Philosophie, divers exercices étoient d'un ancien usage, répétitions, disputes,

DE PARIS, LIV. VII. théses, soit dans les écoles publiques de la rue du Fouarre, soit dans les collèges, qui commençoient \* depuis plus de cinquante ans à associer à leurs boursiers d'autres étudians, soit dans les pédagogies. Le cardinal d'Estouteville recommande fortement la pratique de ces exercices, qui en effet sont nécessaires pour graver dans la mémoire & dans l'esprit des jeunes gens les leçons de leurs maîtres. On y mettoit le tems. Car il falloit avoir fourni deux ans d'études dans l'Université de Paris, avant que d'obtenir le baccalauréat: & la loi étoit plus sévére encore pour ceux qui avoient étudié dans une autre Université. En ce cas la plus grande faveur n'alloit qu'à permettre que deux années fussent comptées pour une. Pour la licence je ne vois point de tems d'études prescrit, ni même de lieu. Ceux qui à Paris ou dans une autre Université auront entendu la lecture de certains livres d'Aristote qui sont marqués, sur la Physique, sur la Métaphysique, sur la Morale, & de quelques ouvrages de Mathémariques, peuvent être ad-

<sup>\*</sup> Il sera parlé dans le livre suivant de l'introduction de cette discipline.

492 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ mis à la licence, moyennant-les actes probatoires requis, théses, disputes, examens.

Les leçons des maîtres avoient deux objets, l'explication du texte d'Aristote, & une suite de questions traitées par chaque régent à sa façon. L'explication doit être faite de vive voix. Les traités peuvent se dicter; mais il faut qu'ils soient de la composition du régent qui les donne, & non empruntés d'autrui; & qu'il les dicte lui-même.

Les examinateurs soit pour le baccalauréat, soit pour la licence, sont puissamment exhortés à une sage sévérité, qui écarte les sujets incapables. Et asin qu'ils aient eux-mêmes la capacité nécessaire, le statut exige trois ans de maîtrise ès Arts pour les examinateurs par rapport au baccalauréat, & six ans pour ceux du second examen.

L'usage est que ces seconds examinateurs soient nommés & présentés aux nations par les chanceliers de Notre-Dame & de sainte Geneviève. Le statut ordonne que le choix soit absolument désintéressé & gratuit : ensorte que si les chanceliers exigent ou recoivent

DE PARIS, LIV. VII: 193 çoivent quelque somme que ce puisse être de ceux à qui ils donnent leur nomination, ils encourront l'excommunication, dont ils ne pourront être déliés que par l'évêque de Paris; & l'évêque ne leur en accordera l'absolution, qu'après qu'ils auront restitué au double ce qu'ils avoient exigé ou reçû.

Voilà tout ce que je trouve prescrit par le cardinal d'Estouteville touchant la gratuité des examens : & son silence autorise l'usage qui s'étoit établi, malgré les défenses anciennes, d'attribuer aux chanceliers & aux examinateurs des droits payables par les candidats.

Les fermens s'étoient extrémement multipliés dans la réception des bacheliers & des maîtres : & l'on en avoit confervé plusieurs auxquels personne ne s'astreignoit plus dans la pratique. Ces sermens inutiles & frustratoires devenoient un abus, auquel il étoit bon de pourvoir: & le cardinal en \* retranche huit à la fin de son statut. Ceux-inêmes dont l'objet est un office de charité envers les morts, n'obtien-

\* Il se trouve ici une | liaison du sens prouvent

faute dans les textes im-primés. Ils portent volu-doit lire nolumns. mus. Mais la suite & la

194 Histoire de L'Université nent point grace. La pratique d'assister à l'enterrement du confrére que l'on a perdu, & de réciter le pseaurier pour le repos de son ame, est recommandée, mais sans l'obligation du serment.

Tels sont les principaux réglemens de la réforme du cardinal d'Estoureville, la plus solennelle & la plus étendue qui eût été faite jusqu'alors, louable de tout point en ce qui regarde la discipline & les mœurs, & à qui il n'a manqué par rapport aux études, que des lumiéres dont on ne jouissoit pas encore, mais que le renouvellement des lettres fit éclore peu après. Elle est datée du premier Juin 1452, & elle fut publice dans une assemblée générale de l'Université le yingt-neuf du même mois. Les détails touchant le baccalauréat,

Détails sur le baccalaula licence, & la maîtrise ès Arts, qui réat, la license, & la maî- ne sont point exposés dans le statut de trise ès Arts. réforme, parce qu'il n'y fait aucun

changement, & qui depuis ont souffert p, s, s. s. de grandes altérations, méritent d'être connus: & je vais en rendre compte le plus briévement qu'il me sera posfible.

Le cours entier des études philoso-

phiques étoit de trois ans & demi. Après deux ans employés à s'instruire de la Logique & de toutes ses dépendances, l'écolier faisoit preuve de ses progrès par les actes appellés de Déterminance : & si les examinateurs nommés par sa Nation le jugeoient capable, il obtenoir le dégré de bachelier ès Arts.

Il passoit l'année suivante à étudier la Physique & les Mathématiques : il étoit obligé de fréquenter les disputes des maîtres : il soutenoit deux théses : & après toutes ces préparations, il pouvoit se présenter pour la licence.

Vers la fête de Pâque l'examen de licence s'ouvroit, tant à fainte Geneviéve, qu'à Notre-Dame. Il n'étoit permis d'envoyer que huit candidats à chaque examen. S'ils étoient en plus grand nombre, on établissoit une seconde, une troisséme, une quatriéme audience (c'étoit le terme consacré, auditio) pour ceux qui n'avoient pû auparavant trouver place. Les chanceliers & les examinateurs interrogeoient les candidats, & s'ils étoient contens de leur capacité, ils les admettoient, suivant le rang dû au mérite de chacun: & ils venoient ensuite à

196 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

l'aisemblée de la Faculté des Arts prononcer suivant cet ordre les noms de ceux qu'ils avoient reçûs. Le lendemain, ou quelques jours après, le Recteur accompagné des Procureurs alloit les présenter au chancelier par lequel ils avoient été admis, & qui leur donnoit la bénédiction apostoli-

que & la licence.

Restoit la prise de bonnet & la maîtrise, à laquelle ne pouvoit être admis le licencié, qu'après ses trois ans & demi d'étude révolus. Alors il soutenoit un dernier ace, qui n'étoit que de cérémonie, & dans lequel son professeur, en présence de tous les maîtres & dans les écoles de sa Nation, lui imposoit le bonnet magistral. Cet acte s'appelloit Placet, parce que le président demandoit le suffrage de tous les maîtres présens, en leur disant Placet - ne, vous plaît-il qu'un tel, qui est licencié, reçoive le bonnet de maître? & ils répondoient Placet, la proposition nous plast, nous l'approuvons.

Le nouveau maître ès Arts, s'il vouloit faire usage de son droit & régenter, se présentoit à sa Nation, & supplioit pro Regenția & Scholis, c'est-àDE PARIS, LIV. VII. 197 dire, pour demander la régence, & une école où il pût l'exercer. S'il y avoit une école vacante dans la rue du Fouarre, on la lui donnoit. S'il n'y en avoit point, il attendoit que son tour fût venu.

Je reviens à l'ordre des tems. Dans l'assemblée où fut lûe & publiée la réforme d'Estouteville, l'Université Députés de nomma aussi des députés pour aller en à l'assemblés son nom à Bourges, où étoient convode l'Eglise qués les prélats de l'Eglise Gallicane qués les prélats de l'Eglise Gallicane Gallicane.

au sujet de la Pragmatique Sanction, Fosto Hist. Eccl. se plaindre. Cette loi salutaire sut maintenue dans toute sa vigueur.

L'Université auroit eu besoin de attentat quelque tranquillité pour mettre en tre l'Univer train, & établir solidement l'obser-sité. Elle or vation du statut qu'elle venoit de recessaion. Cevoir. Mais elle ne put jouir du repos qui lui étoit si nécessaire. Elle su par lbide troublée dès l'année suivante 1453 par une violence, à saquelle avoit vraisemblablement donné occasion la jalousie qu'excitoient ses priviléges. Sa vivacité à poursuivre la réparation de l'injure, la tiédeur du parlement à l'ordonner telle qu'elle l'eût souhaitée, de nouvelles affaires, qui, comme il

Liij

198 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ne manque jamais d'arriver, naquirent de la premiére, tout cela produisit en elle une agitation, qui la força de s'occuper plutôt de ses intérêts de compagnie, que du progrès des études & du rétablissement de sa discipline.

Le lieutenant criminel se faisoit un jeu d'emprisonner les écoliers de l'Université, innocens ou coupables indistinctement, & le neuf Mai 1453 il s'en trouvoit plus de quarante dans les prisons du Châtelet. L'Université s'asfembla, & elle donna charge au Recteur de se transporter chez le prévôt de Paris, & de lui demander la délivrance de ses suppôts. La chose fut exécutée sur le champ. Le prévôt recut fort bien la proposition que le Recteur lui fit par l'organe de Jean Hue fon orateur, & il ordonna que dans le moment même on mît en liberté tous les prisonniers que l'Université redemandoit, les innocens sans aucune restriction; & ceux contre lesquels il y avoit des charges, sous caution de se représenter.

Tout alloit bien jusques - là. Les prisonniers furent délivrés, & le Recteur s'en retournoit plein de joie avec eux, & avec un cortége de plus

DE PARIS, LIV. VII. 199 de huit cens tant maîtres qu'écoliers. Mais lorsque toute cette bande triomphante suivoit sa route par la rue S. Antoine, elle fur rencontrée par un commissaire escorté de huit ou neuf archers. Si nous en croyons nos regîtres, il ne se passa rien que de très modeste de la part de ceux qui accompagnoient le Recteur. Néantmoins ils furent chargés par les archers, qui tuérent même sur la place un maître ès Arts, bachelier en Droit, nommé Raimond de Mauregard. Deux prêtres & quinze jeunes gens de distinction furent blessés: & le Recteur lui-même courut risque de la vie. Un nommé Charpentier se disposoit à le percer, si un honnête bourgeois ne s'y fût opposé. Le tumulte devint affreux. On cria aux armes, les chaines furent tendues, le peuple s'attroupa: & tout le cortége du Recteur fut dispersé, & ne se sauva qu'avec beaucoup de difficulté.

Le lendemain étoit la fête de l'Ascension. Dans un cas aussi atroce la sainteté du jour n'empêcha pas que l'Université ne s'assemblat aux Bernardins, & n'ordonnat d'un vœu unanime une cessation générale de leçons 200 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ & de sermons, jusqu'à ce qu'elle eût obtenu une satisfaction convenable. Le même jour su inhumé Mauregard. Le Recteur & presque toute l'Université assistérent à ses sunérailles, & le lendemain vendredi on lui sit célébrer un service dans l'Eglise de S. Germain le Vieux.

Les cessations étoient le bouclier de l'Université, & les bulles des papes en autorisoient l'usage. Mais une telle interruption de l'ordre public, & de toute instruction soit dans les écoles, soit dans les chaires des Eglises, déplaisoit toujours au gouvernement & aux magistrats. Dès le vendredi un président de la chambre des comptes accompagné de deux maîtres, du prévôt des marchands & des quatre échevins, se présenta à l'Université pour la prier de suspendre la cessarion ordonnée la veille. Bien loin de leur accorder leur requête, l'Université aggrava sa conclusion du jour précédent, où elle n'avoit pas eu le tems de former entiérement son système. Ainsi en confirmant la délibération du jour de l'Ascension, elle arrêta de plus que l'évêque de Paris feroit supplié de jetter un interdit sur la ville,

DE PARIS, LIV. VII. 201 ou du moins sur les trois paroitles de S. Gervais, de S. Jean en Gréve, & de S. Paul, qui avoient été le théâtre de la violence exercée contre ses suppôts. La Nation de France vouloit même que les écoliers de ces paroifses ne pûssent point être admis aux dégrés dans l'Université, jusqu'à l'entiére réparation de l'injure; & que l'on n'y prêchât point pendant l'espace de dix ans. Mais il ne paroît pas que ces deux derniers articles aient eu l'approbation des autres Nations & Facultés. L'Université ordonna encore une députation au parlement pour lui demander justice: & elle ne se contentoit pas de la punition de ceux qui n'avoient été que les ministres & les éxécuteurs de la violence : elle remontoit à ceux qu'elle en croyoit les auteurs : elle attaquoit le prévôt de Paris & son lieutenant criminel, & requéroit qu'ils fussent mis en prison.

Il est difficile de ne pas sentir dans cette délibération un seu, qui auroit eu besoin d'être modéré par des attentions de prudence. Aussi la députation au parlement, qui se sit le lendemain, & se réitéra le mardi sui-

202 History of L'Exercities vant, n'est pas un grand esset. Le parlen ent exigens pour plansmatte que la cellanda for interesse : il n'eron point disposé à impliquer dans la canle le prevot & fon lieutenant. L'Univertité tint bon, & elle recourur au roi, daquel elle obtint un ordre au parlement de faire bonne & briéve justice des coupables. Cet ordre rapporté par les députés de l'Univerlité fut lu en pleine assemblée le seize Juin. Il fit grand plaisir à la compagnie, qui s'en crut même autorisée à maintenir la cessation avec plus de vigueur. Elle priva des droits de la régence pour dix ans un docteur, qui avoit ofé précher malgré la défense.

mende hoerable des oupables. Hift. Un. er. T. P.

Conformément aux ordres du roi, le parlement hâta l'instruction du procès, & rendit un arrêt, en éxécution duquel huit archers ou huissiers firent le vingt-&-un Juin amende honorable à l'Université devant la porte des Bernardins, six nûs en chemises, & portant des torches ardentes; & deux, qui apparemment étoient moins coupables, vêtus, mais sans chaperon & sans ceinture. Charpentier, qui avoit voulu tuer le Recteur, eut le poing coupé. Par arrêt du douze Septembre

DE PARIS, LIV. VII. 203 le parlement condamna encore au bannissement trois autres accusés pour le même fair de violence. Mais il persista à ne point faire raison à l'Université de ses plaintes & poursuites contre le prévôt, le lieutenant criminel, & le commissaire. L'Université L'Université peu contente d'une satisfaction qu'elle ne se tient pas satisfaijugeoit imparfaite, s'opiniâtra à main-ictenir la cessation : & de là naquirent des divisions dans la compagnie; procès contre l'évêque de Paris, combats pour soutenir la jurisdiction du tribunal de la conservation, plaintes contre le parlement & protestations réitérées de ne le point reconnoître pour juge, recours & députations au roi, que de semblables querelles devoient beaucoup fariguer. Je suis obligé de traiter avec quelque détail ces Jujets désagréables, mais nécessaires,

La Faculté des Arts étoit la plus vive dans toute cette affaire, & elle ne trouvoit pas dans les autres Facultés la même ardeur de zéle. C'étoit aux théologiens à fournir un orateur à l'Université, dès qu'il s'agissoit de porter pour elle la parole au roi, aux princes, aux magistrats. Ceux sur qui dans l'occasion présente elle jetta les

204 Histoire de l'Université

Par. I V.

584.

yeux pour les charger de cet emploi. Hift. Un. ou ne remplirent qu'une partie de ses p. 580. 583 intentions, ou voulurent même refuser leur ministère, & il fallut les y contraindre par des menaces rigoureuses. Jean de Montigni maître ès Arts & docteur en Décret représenta dans une assemblée de la Faculté des Arts où il s'agissoit d'ordonner une députation au roi, qu'auparavant il seroit bon de modérer ou de suspendre la cessation, & qu'il n'étoit pas convenable que les députés de l'Université approchassent du trône en quelque façon les armes à la main pour demander réparation des injures qu'elle avoit souffertes. Il ne fut point éouté.

Dans ces circonstances l'évêque de L'évêque de Paris se mêle Paris Guillaume Chartier, tenant le dans la que-fynode de son clergé, jugea à propos versité veut de faire une sortie contre la cessation. soustraire ses & de s'en plaindre amérement. Cet jurisdicion acte d'hostilité de la part de l'évêque de l'Ordinai-réunit toute l'Université. Elle étoit

p. 984. déja très mécontente des procédures fréquentes de l'officialité contre ses écoliers, qui souvent y étoient maltraités. Ainsi regardant ce prélat comme violateur de ses privilèges, elle rép. 582. 583. solut d'appeller au pape, & de suivre DE PARIS, LIV. VII. 205 le projet conçû depuis quelque tems de faire exemter ses suppôts par le S. Siége de la jurisdiction de l'Ordinaire.

On juge aisément qu'un pareil éclat ne contribua pas à pacifier les choses: & il y parut. Le roi Charles VII en nar. T. F. cette année même 1453 avoit achevé p. 585de reconquérir la Guyenne sur les Anglois, & il vouloit, comme la justice & la piété l'exigeoient, que l'on rendît à Dieu de solennelles actions de graces pour un si heureux événement. qui consommoit la réunion de toutes les parties de la domination Françoise sous leur prince légitime. L'évêque de Paris ordonna donc une procession générale. Mais il lui falloit un prédicateur. Il le demanda à l'Université, & ne put l'obtenir. Sa requête, toute favorable qu'elle étoit, fut rejettée: \*& l'Université ne crut point devoir donner la plus légére atteinte à une cessarion qui lui sembloit sa plus précieuse sauvegarde.

Je ne dissimulerai point que ce refus doit paroître bien étrange dans dans la contoutes ses circonstances. Aussi peut-on croire qu'il ne fut pas approuvé de tous ceux qui composoient l'Université. Ce

166 Histoire de l'Université qui est certain, c'est que la divisions se réveilla entre eux, & que l'affaire de l'appel interjetté au pape souffrit dans la compagnie même de grandes difficultés. Premiérement la Nation de Normandie fit naître un incident, qui ne demande pas que je m'arrête à l'expliquer ici, mais qui retardoit la pour-Tuite de l'appel. De plus le doyen de Théologie entreprit d'enjoindre au Recteur, qui étoit bachelier en cette Faculté, de modérer son activité. Il s'avança même jusqu'à dire, que l'acte de cet appel contenoit des propositions qui sentoient l'hérésie, & que la Faculté de Théologie conjointement avec l'inquisiteur se disposoit à le condamner. Le chancelier de l'Eglise de Paris déclara pareillement qu'il feroit fon devoir contre cet appel.

La Faculté des Arts n'en devint que les Arts inla lée par le plus ferme par la résistance qu'elle.

la deven de tion de Normandie se réunit avec les les force à autres Nations. Au moins je ne vois aucune trace de dissension de sa part dans les démarches qui furent faites pour tirer raison de l'insulte du doyen

de Théologie & du chancelier. Ils fu-

rent cités l'un & l'autre devant la Fa-

Hift. Un. Par. T. V. P. \$87.1

DE PARIS, LIV. VII. 207 culté des Arts assemble à S. Julien le Pauvre. Le chancelier comparut : quatre docteurs en Théologie vinsent au nom du doyen & de la compagnie faire des excuses, & déclarer que leur Faculté n'avoit point intention de se séparer de celle des Arts, & qu'elle n'approuvoit point ce qui avoit été dit témérairement par son doven & par quelques-uns de ses membres contre la fermeté de la Faculté des Arts à soutenir l'appel au S. Siége. Ce fut le fameux Thomas de Courcelles qui porta la parole : & l'autorité de ce vénérable docteur donnoit un grand poids à une pareille déclaration.

C'en étoit assez pour l'Université d'être en guerre avec l'évêque de Paris. Bientôt elle se trouva commise encore

avec le parlement.

Un particulier, qui avoit un emploi L'Université au tribunal de la conservation, vou-reconnoître lut porter par appel au parlement un le parlement incident de l'affaire que l'Université ge. poursuivoit contre l'évêque. Sa démarche fut jugée attentatoire aux droits de la compagnie. Il fut privé de son emploi, & de tous droits & priviléges académiques. La Nation de France, toujours inclinée à prendre les partis

108 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ les plus vifs, sur d'avis que l'on notifiat à la cour de parlement, que dans le cas où elle voudroit molester l'Université comme elle faisoit au sujet de ses priviléges, l'Université appelloit au roi, & ne consentiroit jamais que le parlement connût de ses statuts & priviléges, & des peines qu'elle décernoit contre ceux de ses membres, qui manquoient à ce qu'ils lui devoient. Ceci se passoit le sept Janvier

La cessation duroit toujours, au grand détriment de l'ordre public. Le parlement, qui désiroit finir les troubles, n'osoit néantmoins ni ne pouvoit les appaiser d'autorité. Il ménageoit même l'Université, dont il avoit

1454

P. 585.

demandé peu auparavant l'adjonction pour empêcher l'érection d'un parlement à Poitiers. Il tourna donc l'affaire en négociation, & il dressa quel-

faire en négociation, & il dressa quelques articles de paix, qu'il communiqua à l'Université: mais il vouloit qu'avant tout elle reprît ses exercices. Les articles, tels qu'ils étoient rédigés, ne firent pas difficulté en euxmêmes. Mais la condition préliminaire partagea les sentimens. Dans une assemblée de l'Université, qui se tint

le trois Février, les trois Facultés su- Le doyen de périeures vouloient que l'on donnât Théologie attisfaction au parlement en suspende conclure dant la cessation: & sur le resus que au resus du Receur. Il sit le Recteur de conclure, le doyen est désavoué de Théologie, par une entreprise Hist. Un. sans exemple, prononça la conclu- par. T. V. p. 589.

Nouveau sujet de brouillerie. La Faculté des Arts n'avoit garde de souffrir un tel violement de ses droits & de ceux du Recteur. Elle ordonna une députation au roi. Elle appella à tel juge qu'il appartiendroit, de ce qui s'étoit passé dans l'assemblée du trois. Elle défendit à tous étudians d'aller prendre des leçons des maîtres des Facultés supérieures. Enfin elle cita le doyen de Théologie à comparoître devant elle pour révoquer & annuller sa conclusion, si l'on pouvoit appeller ainsi un prononcé contraire à toutes les formes. Elle eut satisfaction. Le neuf Février quelques docteurs des Facultés supérieures se présentérent à la Faculté des Arts assemblée aux Maturins. Ils excuférent le doyen de Théologie sur son âge, & priérent que l'on pardonnat à sa vieillesse. Quant à la conclusion prétendue, ils

210 HISTOIRE DE L'UNIVERSETÉ déclarerent qu'ils la regardoient comme nulle. La Faculté reçut leur déclaration, & témoigna en être contente, pourvû néantmoins que le doyen de Théologie la ratifiat par acte passé devant notaire.

Il paroît qu'alors l'Université reprit ses leçons, & permit les sermons dans Paris, exceptant seulement les trois

La Faculté paroisses qui avoient eu la première des Arts sou- & principale part à la violence comgueur & avec mise contre ses suppôts. Mais comme succès son droit exclu-s'il eût été impossible qu'elle joust de fif par rap-quelque tranquillité, le vingt-quatre Port à l'éle-Mars survint une nouvelle cause de le&ion du Redeur.

Par. T. V. P. 590.

division, par la concurrence de deux Hist. Un. prétendans au rectorat. Trois Nations. se déclarerent pour Pierre Caros, & celle de Normandie pour Henri Mégret. Celui-ci appella au parlement, qui faisit l'occasion, & nomma un conseiller de la cour pour prendre connoissance de l'affaire. Le commissaire du parlement prononça en faveur de celui qui reconnoissoit sa jurisdiction, & ordonna que Mégret jouît du rectorat.

Les trois Nations qui soutenoient Caros, appellérent au roi, & Mégret obtint un arrêt du parlement qui leur

DE PARIS, LIV. VII. 213 enjoignoit de donner les motifs de leur appel. Elles s'assemblérent le dix Avril sous la présidence de Caros qu'elles tenoient pour Recteur, & elles agirent comme constituant la Faculté des Arts, parce que la Nation de Normandie faisoit schisme, & s'étoit retirée. La délibération fut que la Faculté n'avoit point appellé au parlement, mais au roi; & que les trois Procureurs de France, Picardie, & Allemagne, iroient en faire leur déclaration au parlement, en protestant que la Faculté n'entendoit point se soumettre en aucune manière à la jurisdiction de la cour; & que si la cour prétendoit connoître directement ou indirectment de l'élection du Recteur, la Faculté appelloit de nouveau au roi. En même tems comme Mégret, qui evoit été cité à cette assemblée, ne comparoissoit point, on ordonna qu'il seroit cité une seconde fois.

Vraisemblablement les trois procureurs ne furent pas diligens à éxécuter leur commission: mais le parlement y suppléa par un décret d'ajournement personnel contre eux &c contre Caros. La Faculté s'assembla le samedi matin treize Avril, pour dé212 HISTOIRE DE L'UNIVERSETÉ libérer s'il falloit obéir à ce décret; & de quelle manière il convenoir de procéder à l'égard de Mégret, qui s'obstinoit à ne point comparoître. Il fut dit que le Recteur ne se présenteroit point au parlement. Que les trois procureurs s'y rendroient, mais avec pouvoir seulement de décliner la jurisdiction de la cour, conformément à ce qui avoit été arrêté le mercredi précédent : & tous les maîtres qui étoient présens, jurérent sur les saints Evangiles de ne reconnoître jamais aucun Recteur, qui ne fût établi & reçû par la Faculté, nonobstant tout arrêt du parlement précédemment intervenu ou qui pourroit intervenir. Quant à Mégret, la Faculté le retrancha de fon corps, & ordonna que le décret qu'elle portoit contre lui, fut

Après la délibération finie les trois procureurs se transportérent au palais, & là, avant que d'entrer dans la chambre du parlement, ils signérent le décret contre Mégret, qui avoit été rédigé en forme depuis leur départ du lieu de l'assemblée, & ils donnérent

fur le champ rédigé, & affiché aus portes des Eglises & autres lieux ac-

coutumés.

DE PARIS, LIV. VII. 213
les derniers ordres pour l'afficher.

L'affaire du rectorat fut plaidée en leur présence à huis clos, & les avocats de part & d'autre furent entendus. Le parlement, qui d'une part sentoit la difficulté de cette querelle où il s'étoit embarqué, & de l'autre n'avoit pas lieu d'être content de la Faculté des Arts, ne voulut ni retenir la cause, ni donner pleine satisfaction à une compagnie qui lui résistoit. Il renvoya le jugement de la contestation touchant le rectorat à l'Université, par la raison, ou sous le prétexte que la Faculté des Arts s'étant déclarée partie pour Caros & contre Mégret, ne pouvoit plus être juge.

Avant que la Faculté des Arts se fût assemblée, pour délibérer du partiqu'elle avoit à prendre sur cet arrêt, Caros s'étoit mis hors d'intérêt en abdiquant le rectorat. Ce sut donc le Procureur de la Nation de France, suivant la discipline usitée alors, qui convoqua la Faculté, c'est-à-dire, les trois Nations de France, Picardie, & Allemagne: car celle de Normandie persistoit dans son système de séparation. L'avis unanime des trois Nations sur, que le Procureur de France

214 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ devoit requérir les dovens des Facultés supérieures d'aisembler leurs compagnies, & que lai-même il convoqueroit la Faculté des Arts. Que dans l'assemblée générale des quatre Facultés seroit lu l'arrêt du Parlement, & que la Faculté des Arts requéreroit les Facultés supérieures de lui renvoyer le jugement de la cause dont il s'agissoit, comme le parlement l'avoit renvoyé à l'Université: & que dans le cas où les Facultés supérieures prétendroient en connoître, soit en vertu de l'arrêt du parlement, soit à quelque autre titre que ce pût être, la Faculté des Arts se porteroit pour appellante au S. Siège, afin d'être maintenue dans la possession du droit immémorial dont elle jouissoit par privilége apostolique d'élire seule le Recteur.

II fut ensuite question des Normans, que quelques suppôts des Nations de France & de Picardie vouloient que l'on déclarât coupables de parjure, & soumis à l'infamie pour leur schisme. Le sentiment des plus prudens de la Faculté sut contraire, sans être bien honorable pour ceux que l'on proposoit de punir. Ils pensoient que l'on devoit plutôt souhaiter la sé-

paration perpétuelle des Normans, que chercher à les réunir par la crainte d'une procédure flétrissante. Cet avis prévalut, & le Procureur de France conclut que si les Normans vouloient s'en aller à Caen, comme apparemment ils en menaçoient, les autres Nations leur payeroient les frais du voyage.

Le projet de la Faculté des Arts par rapport à l'affaire du rectorat s'éxécuta tel qu'il avoit été arrêté, & tout se termina paisiblement. L'assemblée générale de l'Université se tint le mardi 16 Avril, & les Facultés supérieures reconnurent le droit exclusif de celle des Arts, dans la décision de tout ce qui appartient à l'élection du Recteur.

La Faculté des Arts, victorieuse de toutes les difficultés, s'assembla le lendemain mercredi à S. Julien le Pauvre, pour procéder à l'élection dont elle avoit si heureusement revendiqué le droit, & elle crut qu'il étoit de son honneur de remettre en place le même Pierre Caros pour qui elle avoit combattu. On ne peut pas douter qu'alors les Normans ne se soient aussi réunis. Car il n'est plus parlé de leur schisme.

La querelle touchant le rectorat n'a-

voit été qu'un incident. L'affaire de la cessation, objet principal, n'étoit pas entiérement finie, puisque les paroisses de S. Paul, de S. Gervais, & de S. Jean en Gréve, demeuroient toujours privées de sermons. Restoient encore deux articles bien importans, le procès contre l'évêque de Paris pour la jurissistion, & les contestations avec le parlement, au joug duquel l'Université ne pouvoit se façonner.

L'affaire
contre l'éve diction de l'évêque paroît avoir pris
gue de Paris
fin le premier, & l'Université n'obde.

Hist. Un.
Par. T. V. désiré. Vers le milieu du mois de Juin
P. 595-597. fut rendu un arrêt du parlement, qui
conservoit à l'évêque de Paris ses anciens droits. L'Université s'assembla
le 25 du même mois, & mécontente
de cet arrêt, elle en appella au roi.
La réponse du roi, qui fut reçûe le
second jour d'Août, n'étoit pas savorable: & néantmoins l'évêque ne
crut pas devoir se prévaloir de l'arrêt

qu'il avoit obtenu, & il fit des propositions d'accommodement à l'Université. Les Facultés supérieures s'y prétérent plus facilement que celle des Arts, qui le 30 Octobre n'y avoit pas encore acquiescé. Enfin la paix se conclut à des conditions dont nous ignorons le détail. Mais il est clair par l'histoire, que les suppôts de l'Université demeurérent justiciables de l'évêque dans leurs causes personnelles: & cette police a eu lieu, jusqu'à ce que l'autorité des parlemens s'accroissant, ait absorbé tous les priviléges en matière de jurisdiction.

Les contestations avec le parlement L'Université restérent indécises. Le parlement agif- soutient l'in dépendance soit toujours comme cour souveraine: du tribunal & l'Université continuoit de lui re-de la confee fuser obéissance. A l'occasion de l'arrêt qui donnoit gain de cause à l'évêque de Paris, elle ne se contenta pas d'appeller au roi, comme je l'ai dit. Elle statua de plus que quiconque porteroit au parlement une cause qui intéressat l'Université, ou une Faculté, ou une Nation, encourroit deslors & par le seul fait la peine de privation de tous les droits académiques. Le tribunal de la conservation, pour des raisons qui ne nous sont point expliquées, avoit soumis à l'excommunication quelques particuliers, qui appellérent au parlement, & en obtin-Tome IV.

218 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ rent des défenses. L'Université assemblée le , Novembre aux Maturins, ordonna au vicegérent du conservateur de ne point obéir aux injonctions, soit du parlement, soit d'aucune autre cour séculière; ou, s'il vouloit agir autrement, de se défaire de son office.

Malgré ces actes de résistance, qui

pouvoient indisposer le parlement, la Hift. Un.

lagesse de cette cour l'engagea néantran. r. v. moins à donner quelque satisfaction p. 597. 593. à l'Université sur ses ségitimes sujets de plainte, pour obtenir d'elle la révocation entière & finale des cessations. Déja les curés des paroisses regardées comme les plus coupables avoient demandé inutilement à l'Université le rétablissement des sermons dans leurs Eglises. Le parlement la rendit plus fléxible par un arrêt qui portoit, qu'au lieu même où avoit été commile la violence meurtrière, dout l'Université poursuivoit la réparation, seroit élevé un monument avec une inscription contenant le récit du fait, & exprimant la juste détestation que méritoit un si grand crime, & l'éloge de la compagnie indignement outragée. Alors les priéres des curés & des habitans

DE PARIS, LIV. VII. 219 des paroisses de S. Paul, de S. Gervais, & de S. Jean en Gréve, furent écoutées: & l'Université espérant une fatisfaction convenable, leur rendir le 23 Décembre 1454 les sermons, dont elles étoient privées depuis le 10 Mai 1453. Je dis que l'Université espéroit une satisfaction. Car son attente ne fut pas remplie. Je ne vois pas que l'arrêt du parlement ait été éxécuté, & je ne trouve aucun témoignage de l'érection réelle & effective du monument qu'il ordonnoit.

Ainsi se calma ce grand orage: mais Nouveaux il fut suivi presque immédiatement débats de nouveaux débats contre les maîtres moins imdes requêtes, contre les sécretaires Hist. Un. du roi, contre les généraux des ai-Par. T. V. des, toujours au sujet de l'infraction !. 599. 600. des priviléges de l'Université. Les querelles qui l'agitérent pendant l'année 1455, ne nous sont connues qu'assez imparfaitement, & elles n'eurent pas de grandes suites.

Un docteur en Théologie, nommé Affaire de Jean d'Olive, donna lieu à des trou-Jean d'Olibles dans l'intérieur de la compagnie. C'étoir un homme recommandable par ses talens, & qui avoit été Recteur; mais d'un caractère audacieux & em-

p. 599.

220 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ porté. Dans une saillie de colére il insulta le Recteur & en paroles, & même de fait, jusqu'à mettre, disoit-on, la main sur lui. Le Recteur porta ses plaintes à l'Université, qui le disposa à procéder contre le coupable. Jean d'Olive se tourna en toutes sortes de formes pour échapper à la punition. Il supplia, il manœuvra, & enfin il obtint un jugement d'absolution. Mais ce jugement n'awoit point de force, parce que ceux qui l'avoient rendu n'étoient point les députés nommés par l'Université pour connoître de l'affaire. La Nation de France, sans s'arrêter à une sentence irrégulière, & qui n'étoit d'aucune valeur, prononça que Jean d'Olive devoit être retranché du corps, & privé de tous les droits académiques, & que le décret de sa condamnation seroit affiché dans tout Paris. Jean d'Olive prit patience d'autant plus aisé-Par. T. V. ment, que le suffrage d'une Nation seule ne faisoit pas loi pour toute la compagnie, Il n'en jouit pas moins du bénéfice de l'absolution qui lui avoit été accordée : & trois ans après il profita d'une occasion favorable, pour obtenir de la Nation de France la ré-

p. 630.

vocation du jugement flétrissant qu'elle avoit rendu contre lui. Il devint peu après chancelier de l'Eglise de Paris & de l'Université.

Le pape Nicolas V étoit mort le 24 Mort du Mars de cette année 1455. La mé-las V. moire de ce pontife doir être chére à Hift. Un. l'Eglise & aux gens de Lettres. Il pa-par. T. F. cifia le schisme en accordant de bonne p. 598. grace des conditions très honorables à Amédée de Savoie. Il étoit savant, & il favorisa les progrès de la science. Il recueillit le plus grand nombre qu'il lui fut possible de livres Grecs, & il donna des récompenses à ceux qui les traduisirent en Latin. La prise de Constantinople par Mahomet II, arrivée fous fon pontificat en 1453, fut pour lui le sujet d'une douleur qui ne le quitta point jusqu'à la mort, & qui même, dit-on, contribua à l'y conduire.

Il eur pour successeur Alfonse Bor-Calliste III, gia, Espagnol, qui prit le nom de qui lui suc-Calliste III, vieillard de 78 ans, à supromotion qui l'on a reproché avec justice la l'Universipassion pour l'aggrandissement de sa p. 6000 famille. On ne peut assez le blâmer ou le plaindre d'avoir préparé les voies au déshonneur du S. Siège & de l'Eglise, en élevant au cardinalat

222 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ Rodrigue Borgia son neveu, qui fut le

pape Aléxandre VI.

Calliste III informa de sa promotion l'Université de Paris, qui en conséquence célébra une procession solennelle pour la conservation du nouveau pontife, & pour l'heureux succès de ses projets contre les ennemis du nom Chrétien. Depuis la prise de C. P. Nicolas V avoit été continuellement occupé de la pensée de former une ligue des princes Chrétiens contre les Turcs. Ce même plan fut suivi pendant longtems par ses successeurs, jusqu'à ce que l'impossibité d'y réussir le leur ait fait abandonner.

Ce même pape rendit justice à la La mémoire de la Pucelle mémoire de la Pucelle d'Orléans, d'Orléans

Hist. Un. Par. T. V. po 600 0 Daniel , Hift. de Fr.

est réhabili. sur la requête des parens de cette héroine, que le roi avoit engagés à demander la révision de son procès. Comme elle avoit été condamnée par des juges d'Eglise, on pensoit que sa mémoire devoit être pareillement rétablie par un tribunal ecclésiastique. Le pape nomma pour commissaires l'archevêque de Reims & les évêques de Paris & de Coutance, qui après de diligentes informations, déclarérent Jeanne d'Arc innocente de tous les crimes dont les Anglois avoient voulu la noircir. L'Université de Paris eut quelque part à cette gloire. Robert Cibolle docteur en Théologie & chancelier de Notre-Dame, fut le premier, au rapport de Duboullai, qui écrivit pour la justification de cette fille admirable, digne de la vénération & de la reconnoissance de tous les cœurs François; & Jean Monnet aussi docteur Launoi, His. en Théologie, cité comme témoin Coll. Nav. dans l'information, rendit hautement justice à sa vertu.

Je ne dois pas omettre qu'en l'année 1455 un religieux professoit l'Hébreu à Paris, stipendié par l'Université. Chacune des compagnies se cotrise pour les gages qu'il devoit recevoir: & la Nation de France pour sa
part lui assigna huit écus. L'Université en protégeant l'étude de l'Hébreu,
se conformoit au vœu des péres de
Bâle.

Elle fit en cette année & en la suivante dissérentes démarches, pour le la Pragmatimaintien & l'interprétation de la Prag- que Sanmatique Sanction. Ce n'étoient que
de légers essais des combats qu'elle eur
à soutenir pour cette cause dans les commencemens du régne de Louis XI.

K iiij

## 224 Histoire de l'Université



## LIVRE VIII.

## §. I.

Nouvelle querelle contre les religieux mendians pour les droits de la hiérarchie.

Hift. Un.
Par. T. V.
p. 601.

NE des maximes de l'Univerfité a toujours été de s'attacher
constamment à l'ordre hiérarchique, & d'en soutenir les droits,
qu'elle regarde comme étroitement
liés avec le bien de l'Eglise. Nous
l'avons déja vûe plusieurs fois les défendre avec vigueur contre les religieux mendians, qui entreprenoient
d'y donner atteinte. En 1456 la querelle se renouvella, & l'Université y
signala son zéle accoutumé pour le
maintien de l'ancienne discipline, &
sa fermeté supérieure à toutes les dissicultés.

Les Mendians avoient obtenu du pape Nicolas V une bulle, qui dérogeoit au canon du concile de Latran, touchant la confession à son propre

DE PARIS, LIV. VIII. 225 prêtre, & à la Clémentine Dudum donnée dans le concile de Vienne par Clément V, pour renouveller la décrétale de Boniface VIII au sujet des prédications, confessions, & sépultures. Ils tinrent longtems cette bulle sécréte, sentant apparemment quelles difficultés ils éprouveroient à la faire passer. Enfin au mois de Mai 1456. "plus d'un an après la mort de Nicolas V, ils la présentérent à l'official de Paris. L'Université n'en eut pas plutôt connoissance, qu'elle l'arrêta entre les mains de l'official, & prit, pour en empêcher l'éxécution, les mesures les plus vigoureuses. Elle s'assembla le samedi vingt - deux Mai, & après avoir entendu la lecture de la bulle obtenue par les Mendians, elle déclara d'un vœu unanime, que cette bulle lui paroissoit scandaleuse, propre à troubler la paix & la concorde, deftructive de l'ordre hiérarchique, & subreptice. Elle résolut d'en appeller, & de notifier son appel aux Mendians, à l'évêque de Paris, & aux autres prélats, aux Universités dedans & dehors le royaume, au souverain pontife, & même aux seigneurs temporels. Elle ordonna que les Mendians

226 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ seroient cités à comparoître devant elle le lundi suivant, pour se voir retranchés du corps & privés de tous les droits académiques, s'ils ne renonçoient à la bulle qu'ils avoient obtenue, & ne s'engageoient à la remettre entre les mains de l'Université, & à en obtenir une autre qui revoquât la premiére. Elle prononça contre eux dès le moment la peine de privation, suspendant seulement l'éxécution de son décret jusqu'au lundi suivant, jour auquel ils devoient être cités & entendus. Et afin qu'ils fussent contraints de se soumettre, elle arrêta que les prélats seroient invités à leur interdire la prédication jusqu'à ce que ces religieux eussent donné leur désistement. La conclusion fut éxécurée. Les Mendians comparurent le lundi, & ayant refusé d'obéir, ils furent retranchés du corps de l'Université, avec espérance néantmoins d'être retablis & traités miséricordieusement, si revenant à résipiscence ils se soumettoient humblement au jugement de l'Université leur mére.

Les Mendians appellérent au parlement, & ils en obtinrent permission de faire assigner le Recteur & l'Uni-

DE PARIS, LIV. VIII. 227 versité. La chambre des requêtes donna aussi un décret sur cette affaire. L'Université assemblée le cinq Juin ordonna au Recteur de se présenter avec un orateur suivant l'usage au parlement & à la chambre des requêtes. On donna à l'orateur ses instructions. On le chargea de représenter au parlement que l'Université n'est point · soumise à sa jurisdiction, particuliérement en ce qui concerne les priviléges à elle accordés par les papes & par les rois. Il avoit ordre aussi de faire une remontrance un \* peu vive à Messieurs des requêtes, sur ce qu'ils se portoient trop aisément à donner des permissions d'assigner contraires aux priviléges académiques, & de leur déclarer qu'en tems & lieu l'Université s'en plaindroit au roi, s'ils continuoient à en user ainsi à son égard.

Le parlement ne se hâta pas de prendre connoissance de l'affaire. Il eût mieux aimé que les parties s'accommodassent. On peut conjecturer que le reste du mois de Juin & une grande partie de Juillet se passérent en pourparlers & en négociations, durant lesquelles l'Université ne perdit pas

<sup>: \*</sup> Satis aspere.

228 Histoire de l'Université de vûe l'éxécution de ce qu'elle avoit arrêté.

Le dix-neuf Juin fut lûe dans une assemblée la lettre aux prélats, dont nous avons dans l'histoire de Duboullai l'exemplaire qui fut adressé à l'évêque de Challon-sur-Saône. L'Université, après avoir exposé ses principes sur la hiérarchie, qu'elle fait confister dans les évêques successeurs des Apôtres & les curés successeurs des soixante-&-douze disciples, exhorte le prélat, suivant ce qui avoit été résolu, à interdire la prédication & la confession aux Mendians, à moins qu'ils ne se conforment au canon Omnis utriusque sexûs, & à la Clémentine Dudum, qui ne leur est que trop favorable. Un mois après, c'est-à-dire, le dix-neuf Juillet, furent lûes pareillement les lettres au roi & aux Univerfirés.

Ces actes prouvoient bien aux Mest dians que l'on n'avoit pas dessein de se relâcher en leur faveur. Ils ne vou-loient pas non plus abandonner leurs prétentions. Il fallut aller au parlement. Ce fut le lundi second jour d'Août que les parties eurent audiences & Jean Panechair fameux docteur en

DE PARIS, LIV. VIII. 229. Théologie porta la parole pour l'Université. Le parlement ordonna, non par forme de jugement, mais par une disposition acconomique, qu'il se tiendroit des conférences pour parvenir à un accommodement. Que les arbitres seroient le patriarche titulaire d'Antioche évêque de Poitiers, l'archevêque de Reims, l'évêque de Paris, & quatre conseillers de la cour. Que l'Université nommeroit quatre députés, & les Mendians un pareil nombre, qui exposeroient leurs moyens respectifs, & que les arbitres instruits par eux tâcheroient de conclure un accord qui sarisfît les parties. Les conférences se tinrent: des projets de pacification furent proposés: & rien ne se termina. Le procès fut porté de puveau au parlement, qui en remit la décision après la S. Martin.

Durant cet intervalle les évêques de Normandie, assemblés en concile, donnérent adjonction à l'Université: l'évêque de Paris & son clergé en firent autant: & l'orage se grossissoit contre les Mendians. Ils voulurent faire entrer dans l'assaire le cardinal légat d'Avignon, qui écrivit à l'Université pour demander qu'on lui envoyat un député

240 Histoire de L'Université de la compagnie avec plein pouvoir de conclure. L'Université ne donna pas dans le piége : elle tint ferme à traiter la négociation par elle-même & sur les lieux.

Le trois Février 1457 fut lûe dans une assemblée de l'Université la copie d'une bulle du pape actuellement régnant, qui révoquoit celle de son prédécesseur. Cette copie avoit été envoyée par l'évêque d'Arras. Mais je ne puis dire si la pièce étoit légitime: on verra dans la suite qu'il y a raison de Accommo-la suspecter. Elle fut prise pour vraie,

dement, par & elle servit de base à l'accommodemont.

Hift. Un. Par. T. V. p. 613.

du connéta-ment, qui fut enfin convenu entre les parties par l'entremise du connérable Artur comte de Richemont, frére du duc de Bretagne. Ce prince s'étoit intéressé en l'aveur des Mendians dès les commencemens de la querelle, & il voulut enfin la terminer. Son intervention rendit l'Université plus facile: & l'acte qui devoit amener la paix, au moins selon qu'il le pensoit, s'éxécuta d'une façon très solennelle.

> Le dix-huit Février l'Université s'étant assemblée dans le chapitre des Bernardins, le Recteur annonça que le prince connétable, l'archevêque de

DE PARIS, LIV. VIII. 241 Reims, & l'évêque de Paris, étoient dans l'Eglise, souhaitant faire des propositions à la compagnie au sujet de l'affaire des religieux mendians; & qu'il convenoit de seur députer quelques docteurs pour aller au-devant d'eux, & les introduire dans l'assemblée.C'est ce qui fut fait: & sur le champ ces trois seigneurs, accompagnés de plusieurs barons, chevaliers, écuyers, & autres personnes distinguées, entrérent dans le chapitre. Ils s'assirent, & le connétable parlant en François, salua fort honorablement le Recteur & toute l'Université, & dit que prié par les religieux mendians de les réconcilier avec l'Université leur mére, comme il est d'un bon prince d'aimer la paix & de la procurer selon son pouvoir, il s'étoit prêté à leur désir, & qu'il apportoit les articles du traité. Guillaume Papin, conseiller du prince, les lut: & ensuite le prieur des Jacobins Jean Bréhal, portant la parole au nom de tous les Mendians, s'exprima en ces termes François: » Présupposé » premiérement les conclusions prises » & proposées par Monseigneur le con-» néstable chy présent, nous vous re-» quérons & supplions très humble232 Histoire de L'Université

" ment, tant que faire poons, que à " celles requestes & conclusions, vous " plaise obtempérer à nous recevoir " comme supposts & membres. "

Il me paroît fort étonnant qu'un religieux prêtre parlât François à l'Université. L'assemblée fut non seulement surprise, mais blessée de la sécheresse de la supplique, & du ton de hauteur sur lequel elle étoit montée, comme si l'orateur des Mendians eût prétendu donner la loi : on lui en fit des reproches, nonobstant lesquels il perfista, disant qu'il n'étoit point venu pour fupplier, & qu'il parloit comme contraint. Cette imprudence pensa gâter toute l'affaire : & les Facultés & Nations, partagées suivant l'usage pour délibérer, n'acquiescérent aux articles proposés que sous la condition que la supplique seroit réitérée par un autre religieux qui fût suppôt de l'Université, (car Bréhal ne l'étoit pas) & qui s'exprimât en termes plus modestes & plus mesurés.

Le connétable eut la patience d'attendre la fin de tout ce cérémonial de délibération, qui fut très long: & averti de la condition exigée par l'Université, il rentra dans l'assemblée

DE PARIS, LIV. VIII. 133 avec les religieux qu'il protégeoir, en disant: » Messieurs, je vous remeine » ces bons religieux vos supposts, qui » n'estoient pas bien advisez quand ils » ont fair leur supplication; & pour-» tant je vous les remeine mieux ad-» visez. » Alors le prieur des Augustins, docteur en Théologie de la Faculté de Paris, prit la parole, & dit en Latin: » Nous venons comme » d'humbles & dévots fils nous pré-» senter à notre mère, vous suppliant » très humblement, Messieurs, de » nous réunir avec charité & bienveil-» lance à votre illustre compagnie: & » nous sommes disposez à executer de » point en point tout ce qu'il vous » plana de nous ordonner. » Le connétable prenoit l'affaire si fort à cœur, qu'il joignir ses priéres à celles du suppliant: "Je vous prie, dit-il, mes » bons seigneurs, que en faveur de » moy & de ces feigneurs chy pré-" sens, & pour le bien du pays, que » vous plaise de les recevoir comme ", vos supposts, & les traitiez amiable-» ment comme devant. »

La conclusion étoit arrêtée, lorsque ce prince parloit ainsi, & il le savoit. Elle devoit lui être rendue en Fran134 HISTOIRE DE'L'UNIVERSITÉ cois, parce qu'il n'entendoit pas le Latin: & le Recteur étoit Flamand, & ne savoit pas bien parler François. Par cette raison un docteur en Théologie, François de naissance, & qui passoit pour disert, fut chargé d'instruire le connétable de ce que portoit la conclusion, & il le fit en ces termes : " Prince, l'Université mére » des lettres & des sciences, par res-» pect pour votre présence, & en con-» sidération de cette illustre noblesse. » & des révérends péres en Dieu ici » présens, a délibéré & conclu, elle » veut & il lui plaist, que les Mendians » renoncent à l'appel qu'ils ont inter-» jetté, & à tout ce qui s'en est en-» suivi. Elle veut de plus qu'ils ne » fassent plus d'usage de la bulle qui » est entre les mains du révérendiss sime seigneur évêque de Paris, ni » d'aucune autre semblable, & que lan dite bulle reste entre les mains du-» dit évêque comme elle y est. Que » les Mendians obéissent à la bulle qui » révoque la première, & qu'ils fassent » ratifier le présent accord par leurs » généraux dans l'an. Ils jureront de » plus qu'ils n'obtiendront jamais au-» cunes bulles semblables à celle qui a » excité le trouble : autrement dès le moment même, ils retomberont dans la même peine de privation dont » les reléve le présent acte. »

On voit que les Mendians per-, Legénéral doient absolument leur procès par cet des Dominiaccord. Mais il y manquoit une con-de ratifier le dition essentielle pour en assûrer l'ef-consente-ment donné fet. Ces religieux stipuloient sans être à l'accord autorifés par leurs généraux, & ils par ses relipromettoient de fournir une ratification qui ne dépendoit pas d'eux. C'est par. T. V. particuliérement sur cet article que p. 611. 612. l'Université s'étoit relâchée par déférence & par respect pour le connétable de Richemont. Car dans une assemblée du dix-huit Janvier précédent, fur l'offre faite par les quatre maisons de Mendians qui sont à Paris, d'obtenir la ratification de leurs généraux, la Nation de France avoit été d'avis que cette offre étoit insuffisante: que l'on ne pouvoit traiter sûrement avec des religieux, à moins qu'ils ne fussent munis des pouvoirs de leurs fupérieurs : qu'il falloit donc suspendre toute conclusion, jusqu'à ce que les religieux qu'il s'agissoit de rétablir, eussent obtenu ces pouvoirs: & que si les autres compagnies de l'Uni-

116 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ versité passoient outre, la Nation de France s'opposoit à toute délibération contraire à son sentiment. Cet avis étoit sage. Les égards dûs aux désirs d'un grand prince empêchérent qu'il ne fût suivi : & l'accommodement conclu sans la précaution requise par la Nation de France souffrit bientôt après une violente attaque.

Il étoit fondé, comme je l'ai observé, sur une prétendue bulle du pape régnant, qui annulloit celle de Nicolas V. Calliste III démentit le fait, renouvella la bulle de son prédécesseur, la confirma par une autre donnée en son nom, & écrivit au roi pour se plaindre de ce que quelques particuliers, disoit-il, de l'Université de Paris, par une présomption criminelle, s'élevoient contre une décision du S. Siége; & pour le prier d'employer son autorité à réprimer leur audace.

Ce bref au roi, & les bulles qui y sont mentionnées, étoient sans doute l'ouvrage du crédit & du mécontentement des Mendians: & comme on n'y fit pas une grande attention en France, Le général des Dominicains s'expliqua plus nettement. Le huit Juillet un re-

Hift. Un. Par. T. V. L 617.

DE PARIS, LIV. VIII. 227 ligieux de cet Ordre vint trouver le Recteur, disant qu'il avoit à lui remettre une lettre de son général. Le Receur vit bien de quoi il s'agissoit, & dans une affaire de cette conséquence il ne voulut rien prendre sur dui. Il consulta quelques suppôts des Facultés supérieures, qui furent d'avis qu'il convoquât un comité plus nombreux. Enfin la chose fut portée à l'assemblée générale de l'Université, qui se tint le lundi onze, & dans laquelle le Dominicain remit au Re-Aeur la lettre dont il étoit porteur. Par cette lettre le général des Dominicains déclaroit qu'il cassoit & annul-Joit la transaction passée entre l'Université & ses religieux, entant qu'elle les concernoit; qu'il leur défendoit de s'y conformer, & de rentrer dans l'Université aux conditions stipulées par cet acte. Après la lecture de la lettre, deux Dominicains de la maison de Paris, docteurs en Théologie. annoncérent en leur nom & au nom de leurs confréres, qu'ils entendoient fuivre les ordres de leur supérieur.

Dans la même assemblée, & avant que l'on délibérât, le Recteur exposa d'autres manceuvres auxquelles tous les Mendians avoient part, contre la transaction du dix-huit Février. Ces religieux avoient agi auprès du roi & de son conseil, par qui ils auroient bien souhaité faire ordonner l'éxécution de la bulle qui leur étoit favorable. Mais le conseil de Charles VII n'étoit nullement disposé à autoriser les entreprises de la cour de Rome contre le droit commun: & consor-

mément aux réprésentations de l'Université, il avoit été répondu aux Mendians, qu'on ne pouvoit rien statuer sur leur requête jusqu'à ce que les présats de l'Eglise de France eussent été entendus.

L'Université étoit bien forte, ayant pour elle le conseil du roi: & d'ailleurs il ne lui restoit plus à combattre que les Dominicains, parce que les trois autres Ordres mendians, ne se trouvant point sourenus de la puissance royale, avoient pris le parti de la soumission, & s'en tenoient aux termes de l'accord. Il ne sut donc question que des seuls Dominicains dans la délibération que onze Juillet, & l'Université usa sinème à leur égard de modération. Elle déclara que ces religieux s'étoient retranchés eux-mêmes, en

DE PARIS, LIV. VIII. 239 réfiliant la transaction faite entre l'Université & eux le dix - huit Février. Que néantmoins l'Université ne prononçoit pas encore contre eux la peine à laquelle ils s'étoient soumis, & qu'elle leur accordoit un délai.

Ce délai alla jusqu'au trente du 11: son de même mois de Juiller, jour auquel, nouveau reaprès deux monitions préalables, ils corps de l'Ufurent cités pour la troisiéme & der-niversité, & nière fois à comparoître devant l'Uni-an réintéversité assemblée aux Bernardins. Ils grés. comparurent, & interrogés s'ils vouloient se désister des derniéres démarches faites par eux, ils répondirent que s'ils étoient liés au Recteur & à l'Université par leur serment, ils l'étoient bien plus fortement à leur général, & qu'ils ne pouvoient transgresser ses ordres. Sur leur réponse ils furent retranchés du corps, & privés de tous les droits académiques.

Les Dominicains ayant supporté pendant quelque tems leur séparation, tentérent de rentrer en grace par la médiation de leurs confrétes mendians, qui étoient soit de l'Université, qui se tint le trente Octobre. Mais comme il n'of-

froit point de leur part une soumission pleine & entiére, il ne fut point écouté. Hist. Un. Enfin ils se résolurent à plier, & étant Par. T. P. convenus d'observer les conditions de p. 621. 630. l'accord, ils furent réintégrés dans l'Université le huitième jour d'Août 1458, après un an révolu depuis le dernier jugement prononcé contre eux.

240 Histoire de l'Université

L'Université vée d'une dépape. p. 609.612-

617.

méssite à la le-Mendians, l'Université avoit eu encime ordon core à résister à la levée d'une décinée par le me que le pape avoit imposée sur le clergé pour la guerre contre les Turcs. Elle se mit dabord en devoir de faire face à tout. Elle ne chercha point à se rendre la cour de Rome favorable sur un point en cédant sur un autre. En même tems qu'elle agissoit avec vigueur contre la bulle de Nicolas V, qui portoit préjudice aux droits de la hiérarchie, elle appella au futur concile de la décime imposée par Calliste III; & consultée à ce sujet par l'Université de Toulouse, elle l'encouragea par son exemple. Le pape envoya le cardinal Alain son légar en France pour vaincre les difficultés qu'y souffroit sa décime: & c'est peut-être aux sollicitations de ce cardinal que l'on doit attribuer une conclusion du huit

Durant le cours de l'affaire des

huit Mars 1457, qui mollissoit un peu.
Mais au mois d'Avril suivant l'Université se remit sur la voie, & confirma son appel. Ensin néantmoins la Elle se rend persévérance de la cour de Rome l'emension.

porta: & l'Université consentit le huit par. T. V.
Mai 1458 à payer la décime pour p. 630.

cette fois seulement, & comme une subvention pieuse.

Elle avoit mieux réussi à réprimer Elle réprisse l'audace de l'inquisiteur, qui s'étoit une entrepriarrogé le droit de faire ajourner per-siteur. fonnellement devant lui un docteur p. 604. en Théologie, pour rendre compte des propositions contenues dans sa thése de doctorat. Le Recteur ayant exposé à l'Université le 19 Juin 1456 cette entreprise de l'inquisiteur, l'avis de la Nation de France fut que la Faculté de Théologie devoit se pourvoir contre ce juge, comme troublée par lui dans la possession de sa jurisdiction sur ses suppôts; & que de plus il falloit que le conservateur des priviléges apostoliques de l'Université citat d'office le même inquisiteur à comparoître dewant son tribunal, pour y répondre sur l'injure qu'il avoit faite à un docteur. Le sentiment de la Nation de France fut vraisemblablement adopté

Tome IV.

242 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ
par toutes les compagnies de l'Université: & l'affaire en demeura là. Il
feroir à fouhaiter pour les autres pays
de la Chrétienté, que l'on s'y fût opposé avec la même fermeté au pouvoir
tyrannique du tribunal de l'inquisition.

Elle défend les priviléges.

Hift. Un. Par. T. V. ). 617-621.

L'Université, toujours animée d'un zele vif pour ses priviléges, fit dans ces mêmes tems plusieurs démarches qui tendoient à les maintenir. Ayant appris qu'ils étoient méconnus & violes dans les provinces de Hollande, de Zélande, & de Flandre, elle ordonna une députation au duc de Bourgogne, pour lui demander sa protection à cet égard. Elle recourut au roi, pour obtenir qu'ils fussent respectés dans le duché de Normandie. Elle se lia avec l'Université d'Angers, & elle écrivit à toutes les autres du royaume, afin que la cause commune des priviléges fût soutenue par leurs efforts communs. Les compagnies littéraires ne peuvent se passer de priviléges, & il en réfulte pour elles une multitude d'embarras & de difficultés.

ction par rapport à la Normandie : & le roi par une ordonnance du vingt-

per Paris, Liv. VIII. 243 peuf Mai 1459 déclara qu'en confirmant la charte Normande, son intention n'avoit point été de préjudicier aux priviléges de l'Université de Paris, dont il vouloit que l'observation sût maintenue pleine & entière.

En l'année 1458 le dix-neuf Jan-Renaissance vier, l'Université assemblée aux Matudes lettres dans l'Unirins reçut la requête d'un savant nom-versité. mé Grégoire, qui demandoit la per-Hist. Unimission d'enseigner le Grec. Elle lui p. 621. accorda sa demande, & lui assigna cent écus de gage par an, à condition qu'il feroit deux leçons par jour, l'une sur le Grec, l'autre sur la Rhétorique, & qu'il n'exigeroit rien de ses écoliers.

Ce fait est important, & il peut être regardé comme l'époque de la renaissance des lettres dans l'Université de Paris. Depuis plus de deux cens ans la Faculté des Arts étoit presque uniquement livrée à la Dialectique & à la Philosophie. Elle avoit oublié que la Rhétorique est du nombre des Arts libéraux, dont elle annonce la profession & l'enseignement complet par le nom même qu'elle porte. Elle ne se souvenoit plus qu'au douzième siècle cette étude avoit été soigneusement &

244 Histoire de l'Université avec succès cultivée par ses péres. Dans le statut de Robert de Courçon en 1215 il n'est fait qu'une légére mention de la Rhétorique, nulle dans la bulle de réglement de Grégoire IX en 1231; & ce silence se soutient constamment dans tous les actes, dans tous les statuts des deux siécles suivans qui regardent les études. Les doctes efforts de Nicolas de Clémengis pour faire connoître & goûter Cicéron & Virgile, avoient eu peu de fruit. C'est donc la conclusion du dix-neuf Janvier 1458 qui rappelle la Rhétorique du tombeau où elle n'auroit jamais dû être ensevelie, & qui la fait revivre dans l'Université. Cet art dut apparemment sa renaissance à la splendeur qu'acquéroit alors l'étude du Grec. Les esprits plus éclairés, sentirent mieux combien la Rhétorique est un instrument nécessaire pour mettre en œuvre toutes les autres connoissances.

Le Grec n'avoit jamais été totalement mis en oubli. La Religion avoit préservé cette étude, qui lui est unie, d'un entier dépérissement. J'ai eu soin de rapporter les décrets des conciles qui en recommandoient & ordonnoient l'enseignement public, & aussi

DE PARIS, LÍV. VIII. 245 tout ce qu'a fait l'Université en divers tems pour l'éxécution de ces sages & faintes loix. Il faut pourtant avouer que cette partie si intéressante de la belle littérature languissoit parmi nous. On en éxigeoit les premiers élémens de ceux qui se présentoient aux écoles de Philosophie. On profitoit des occasions qui se rencontroient d'avoir des professeurs, qui en étendissent plus loin la connoissance. Mais ces occasions étoient rares, & on peut les comparer à des éclairs au milieu d'une nuit épaisse. Depuis l'époque de 1458 la lumière a lui constamment, & l'étude du Grec embrassée avec zéle & portée à un grand éclat, n'a plus souffert d'écliple ni d'obscurcissement.

Nous sommes redevables de ce bien aux malheurs de la Gréce. Les menaces d'une oppression prochaine de la part des Turcs, & ensin la consommation de l'infortune par la prise de Constantinople en 1453, tristes & déplorables événemens, forcérent un grand nombre des Grecs d'abandonner leur patrie, emportant avec eux dans les lieux de leur exil leur doctrine, leur langue, & leurs livres dépositaires de tous les trésors de la L iij

246 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ fcience: & nous en profitâmes. La Gréce étoit destinée par la Providence à éclairer l'Europe. Deux fois elle lui a rendu ce grand service. Deux fois la lumière des beaux Arts partie de la Gréce s'est répandue dabord en Italie, & par l'Italie aux régions de l'Ossidore 82 du Sontonnion

l'Occident & du Septentrion.

Dans la feconde communication

qui est celle dont il s'agit ici, l'Université de Paris a part à sa gloire. C'est elle qui transmit à l'Allemagne & aux contrées plus septentrionales la littérature Grecque, qu'elle recevoit de l'Italie. Celui que s'en regarde comme le premier canal, est ce Grégoire qu'elle stipendia pour enseigner chez elle le Grec & la Rhétorique. Il est sans doute le même que Grégoire de Tiferne, dont la plupart des écrivains ne placent l'arrivée à Paris que fous le régne de Louis XI, mais qui, fuivant l'acte ici rapporté, y vint près de quatre ans avant la mort de Charles. VÏ.

Lenfant, Concile de Conft. I. 8.

Hiff. Un. Par. T. V.

p. 692.

Il étoit disciple d'Emmanuel Chrysolore, fameux restaurateur de la lirtérature Grecque en Italie, & , par une suite naturelle, du goût même de la belle Latinité, C'est l'éloge que lui.

DE PARIS, LIV. VIII. 147 donne Ænéas Sylvius dans a l'épitaphe qu'il composa pour être mise sur son tombeau à Constance. Il hui attribue également la gloire d'avoir ressuscité l'éloquence de Cicéron, comme celle de Démosthène. Chrysolore étoit né à Constantinople, & on dit qu'il fut envoyé par l'empereur Grec Manuel Paléologue pour solliciter les secours de l'Occident. Ce qui est certain, c'est •qu'il se transplanta en Italie sur la fin du quatorziéme siècle, qu'il y enseigna pendant plusieurs années, qu'aux travaux littéraires il joignit les emplois politiques, & entra dans les plus grandes affaires de son tems. Enfin étant venu au concile de Constance, à la convocation duquel il avoit eu part, il y mourut le quinze Avril 1415, laissant d'illustres élèves, Phi-Prés. de Meth. Gr. lelphe, Léonard Arétin, le Pogge de Florence, & Grégoire de Tiferne.

Celui-ci apporta à Paris les richesses de littérature qu'il avoit recueillies sous Chrysolore, & pen après lui par. T. P Hermonyme de Sparte & Andronicus P. 692. A de Thessalonique vinrent aussi donner 898.

a Ifie ego qui Latium prifers imitarier artes Explosis docui verborum ambagibus, & qui Eloquium magni Demosthenis & Ciceronis La lucem reculi, Chrysoloras nomine notus; &

248 Histoire de l'Université des leçons de Grec dans la plus célébre école de l'Europe. Les disciples de Grégoire instruisirent Reuchlin, qui répandit en Allemagne la connoissance du Grec.

Le goût des subtilités philosophiques ne s'accommode pas aisément avec l'étude des langues & les graces du discours, & il étoit en possession de dominer dans l'Université. Il s'y maintint: & en conséquence la Latinité fut longtems à s'épurer parmi nous. Pendant une suite considérable d'années, les actes & les conclusions de la compagnie continuérent à s'écrire dans ce jargon barbare, que l'on appelloit alors du Latin.

Les profes- Un autre effet de l'ancienne cons-

feurs de Lo-gique & de leurs de Logique & de Philosophie feuls recon-nus pour ré- n'admirent point dabord à la particigens ès Arts. pation des droits de la régence ces nouнів. Un veaux venus, qui enseignoient le Grec Par. T. V. & la Rhétorique. Une délibération prise le 5 Mars 1457 par les professeurs ès Arts de la Nation de France ne reconnoît pour vrais régens que ceux qui enseignent dans la rue du Fouarre, & qui y lisent les livres de Logique, de Physique : & de Métaphysique : &

DE PARIS, LIV. VIII. 249 elle déclare que les maîtres qui enseignent à Paris la Grammaire, ne sont point régens, & ne doivent point être réputés tels, ni jouir des priviléges attachés à la régence. Cette dernière clause rayoit du nombre des vrais régens les maîtres de Grec : & c'est encore, si je ne me trompe, par une suite de l'ancienne pratique, que la profession de la Rhétorique renaissante ne fut point réputée dabord propre à la Faculté des Arts. C'étoit un bien commun, dont s'emparoit qui vou-. \_loit: & nous voyons que des docteurs en Droit, comme Robert Gaguin, Par. T. V. des docteurs en Théologie, comme ?. 898. Guillaume Ficher, en faisoient des Origine de leçons. Jean de la Pierre, aussi docteur, 1 age en Théologie, enseigna même la Grammaire en Sorbonne. Les compagnies ne se dérangent pas aisément du style qui s'y trouve établi: & cette attachement n'est pas un mal, pourvû qu'il ne dégénére pas en asservissement.

L'Université veilloit toujours avec Décret de la le même zéle au maintien de la bonne Arts par rap discipline par rapport aux exercices port à sa dis scholastiques & aux mœurs. La Faculté p. 6212 des Arts porta le vingt Mars 1458 un

250 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ décret répété de la réforme d'Estouteville, qui pourtant n'y est pas citée, sur les actes quodlibéraires, qui étoient des espéces d'examens publics, où les répondans étoient interrogés par rapport à telle matière qu'il plaifoit à l'aggresseur de choisir; sur la décence des habillemens; sur la gravité & l'ordre qui doivent s'observer dans les actes de la rue du Fouarre. Elle défend par le même décret d'élever aucune nouvelle pédagogie ou · pension sans sa permission & son attache. Il y est parlé pour la premiére fois que je sache des Martinets: c'est ainsi que l'on appelloit les écoliers externes qui n'appartenoient à aucun collège: & afin qu'ils ne soient point sans surveillant, il leur est ordonné de fe loger dans les pensions ou dans des lieux voisins.

Troubles au L'élection du Recteur causa le vingtlection du jugement du parlement.

Hift. Un. Par. T. V. p. 612--630.

fujet de l'é-quatre Mars suivant beaucoup de trou-Receur, ap ble, & presque un schisme dans la Fapaisés par un culté des Arts. Jacques le Jeune avoit eu les voix de trois Intrans, & la Nation de France, dont il étoit membre. soutenoit la légitimité de sa nomination. Celles d'Allemagne & de Normandie l'attaquoient, & elles entraî-

DE PARIS, LIV. VIII. 251 nérent dans leur parti la Nation de Picardie, qui pourtant n'y fit pas un rôlle bien animé. Je passe sous silence les menus détails de cette dispute, & quelques faits de violence, qui, pour parler franchement, ne sont pas fort honorables à nos péres. Le Procureur de la Nation de France Martin le Maitre défendit la cause de sa compagnie avec beaucoup de courage & d'intelligence. Comme il ne pouvoit vaincre l'opiniâtreté des adversaires, sur qui les meilleures raisons ne produisoient d'autre effer que de les irriter & de redoubler leurs emportemens, il alla jusqu'à pourfuivre la séparation de la Nation de France d'avec les trois autres : & fuivant le décret du cardinal Simon de Brie, trois docteurs en Théologie & quatre docteurs en Décret furent établis juges des motifs sur lesquels se fondoit la Nation plaignante. Le pouvoir de ce tribunal extraordinaire fut contesté par les Nations dyscoles, qui même se firent appuyer par les médecins. Enfin l'affaire fut portée au parlement, auquel les parties se soumirent, sans élever pour cette fois aucune querelle d'incompétence. Le procès demandoit une prompte expédi-L vi

212 Hustoire de l'Université tica : paidrail s'agnicht d'une magif-tienne dont la dince n'etoit que de trois mois. Cependant le parlement ne pouvoir y vaquer, a cauté de certaines Lettres que le roi hai avoir envoyees, & far leignelles il vonioit que l'on deliberat toute autre affaire ceifante. Quatre confeillers du parlement furent nommes commissures pour juget l'affaire avec quarre députes de l'Université, un de chaque Faculté. Cette commission fit diligence, & le vingtneuf Avril elle donna gain de cause à la Nation de France. Jacques le Jeune fut mis en possession du rectorat, comme ayant été légitimement élù.

On peut observer dans les actes de Ulages ance procès divers usages anciens, qui méritent de n'être pas oubliés. Le jeudi Hift. Un. 6. 626. 627. saint le Recteur entroit dans le chœur de Notre-Dame, & il y prenoit une séance honorable. C'étoit, comme je Ecolo Ep. l'apprens de Joly, pour entendre le 6-10. P. 244 sermon Latin que le chancelier doit faire ce jour là sur la céne: & les chanoines laissoient à l'Université le côté droit par honneur. Le jour de Pâque, le Recteur accompagné de son cortége se transportoit sur le Pré aux 'e visiter, & voir & tout y étoit en ordre, que pour conftater & confirmer le droit & la posfession de l'Université. Le lundi de Pâque il visitoit Notre-Dame des Champs, qui étoit alors un prieuré dépendant de Marmoutier, & qui est devenu depuis le commencement du dix-septième siècle le grand couvent des Carmélites. Je ne puis dire quel étoit le motif de ce troisième voyage. Il est appellé dans les pièces que je cite la sète du rectorat: & il étoit suivi d'un repas.

Dans le cours des leçons philoso-Chaire de phiques la morale n'étoit point comprise: & nous voyons par une déli-Par. T. V. bération du vingt-cinq Septembre p. 630.

1458, qu'elle avoit son professeur à part. Cette chaire de Morale paroît Launoi, Histavoir été un emploi privilégié. Il rou-Coll. Navaloit entre les quatre Nations alternativement, & c'étoit la Faculté des Arts qui le donnoit. Jean Versoris Recteur le demanda dans l'assemblée dont je parle ici, & l'obtint.

Cette même année 1458 le sixième jour d'Août mourut Calliste I I I, Mort de Calle & il eut pour successeur le fameux I I lui successe Ænéas Sylvius cardinal de Sienne, qui des prit le nom de Pie II. Tout le monde

254 Histoire de l'Université sait quelle étonnante différence s'est trouvee entre Ænéas Sylvius & le pape Pie II. Ænéas Sylvius, sécretaire du concile de Bale, prit part à tout ce que cette sainte & généreuse assemblée fit de plus vigoureux contre la cour de Rome. Le même homme devenu pape agit avec emportement contre la Pragmatique Sanction, formée des décrets de ce concile. Il n'est point de mon sujet de discuter ces démarches si contradictoires, & leurs motifs. J'observerai seulement qu'il lui auroit mieux convenu de garder au moins quelque modération à l'égard de ceux qui continuoient de penser comme il avoit pensé lui-même, & que son zéle amer contre ses anciens sentimens n'étoit pas propre à lui faire Ronneur. Il notifia à l'Université de Paris sa

Il notifie fa Promotion à l'Université. Assemblée Hift. Un. Par. T. V. Fleuri , Hift. Eccl.

promotion par un bref, qui n'annonçoit qu'affection paternelle, & dispode Mantoue. sition à répandre les bienfaits. Il est pourtant vrai que ce pontife n'aimoit 2. 630-632. point la France, & que l'Université de Paris lui étoit odieuse par une raison 7. XXIII. particulière, étant dévouée à la défense des décrets du concile de Bâle. C'est ce qu'il fit bien paroître dans l'assemblée qu'il convoqua à Mantoue,

DE PARIS, LIV. VIIL 256 au commencement de l'année suivante. pour un dessein louable en soi, sil'éxécution en eût été possible. Il se proposoit d'y former une ligue des princes Chrétiens pour la guerre contre les Tures. Mais l'état de l'Europe ne comportoit point cette réunion. L'Angleterre, toujours furieuse contre la France, étoit de plus déchirée au dedans par les factions d'Yorck & de Lancastre. Le roi de France ne pouvoit dégarnir son royaume, nouvellement reconquis fur les Anglois, & continuellement menacé par cette fiére Nation. L'Italie étoit en feu, par la querelle furtout pour le royaume de Naples, disputé entre Ferdinand bâtard d'Arragon & René d'Anjou, & le pape en se déclarant contre les droits. légitimes de ce dernier, ne disposoit pas les François à entrer dans ses vûes. Ainsi tout ce qui résulta de réel de l'assemblée de Mantoue, se réduisit à des actes d'hostilité de la part du pape contre la Pragmatique Sanction & contre les maximes de la France; & conséquemment à tine augmentation d'aigreur entre la cour de Rome & le premier royaume Chrétien. Les ambassadeurs de France ne se

. 266 Histoire de l'Université

Pie II inve-hâtérent pas de se rendre à Mantoues cive contre L'assemblée y avoit commencé le prequesancion, mier Juin, & ils n'arrivérent que le condamne seize Novembre. C'étoient l'archevêles appels au soncile. que de Tours, l'évêque de Paris,

Thomas de Courcelles, & le bailli de Rouen. Ils se plaignirent hautement de la faveur accordée par le pape à l'usurpateur du royaume de Naples contre le vrai & légitime prince: & c'est à cette occasion que Pie II reprocha par voie de récrimination à la France la Pragmatique Sanction, qu'il traita de régle damnable, & de cache flétrissante pour la Nation qui en faisoit sa loi. Il ne se contenta pas de cette invective. Il attaqua en forme les maximes Françoises par une bulle donnée le dix-huit Janvier 1460, qui condamne les appels au futur concile, comme également exécrables & ridicules.

Charles VII fur très indigné de cette conduite du pape : & néant-moins il se posséda assez pour ne laisser échapper aucune parole contraire au respect dû au chef de l'Eglise. Mais il agit en roi, & il ordonna à son procureur général Jean Dauvet d'appeller au surur concile de tout ce que

DE PARIS, LIV. VIII. 257 le pape avoit dit & fait contre les droits & les maximes de l'Eglise &

du royaume de France.

La Pragmatique Sanction, qui L'Université faisoit tant d'ombrage à la cour de désire l'in-Rome, contenoit aussi quelques arti-de quelques cles peu goûtés, comme je l'ai déja articles de la dit, de l'Université. Il se tint dans les Sanction. tems dont je parle, plusieurs assem-His. Un. blées générales de la compagnie, plussieurs comités de députés, pour par-636. venir à une interprétation favorable de ces articles. Le fond de la dissiculté ne nous est point expliqué par Duboullai: mais on voit qu'il s'agisfoit des nominations aux bénésices: & l'Université demanda dans cette affaire des commissaires du parlement.

La Nation de France sit le treize statut de 18 Janvier 1459 un réglement sur la du-Nation de rée de sa première magistrature. Le durée de sa procureur ne devoit être régulière-première ment qu'un mois en charge: & comme ce tems est bien court, il arrivoit souvent qu'on se prêtoit à le continuer, non une fois, mais plusieurs. La Nation regarda ces continuations multipliées comme un abus: & dans une assemblée à laquelle furent appellés tous les maîtres, régens & non

1,8 Histoire de l'Université régens, elle ordonna que son procureur ne pourroit être continué qu'une seule fois, ensorte qu'au bout de deux mois il faudroit de toute nécessité lui donner un successeur.

Nous avons déja vû plusieurs fois Grand diffél'Université obligée de combattre conrend entre l'Université & les géné- tre les généraux des aides, pour déraux des ai-fendre ses priviléges d'exemption de

tout subside. Cette querelle se renouvella en 1459, & elle fut portée très Par. T. V. p. 633-545. loin de part & d'autre.

Priviléges de

P. 96--99.

Les faits particuliers qui donnérent l'Université, origine au procès, ne nous sont point connus. Je vois seulement que le dixneuf Juiller 1459 un médecin **fe plai**gnoit à l'Université, de ce que les généraux des aides l'avoient condamné à payer le droit de quatriéme d'un vin de son crû. En général la cour des aides d'une part prétendoit qu'à l'abri & sous le prétexte des priviléges de l'Université, il se commettoit bien des fraudes, & en l'année 1452 elle avoit obtenu du roi une ordonnance qui tendoit à remédier à ces abus. De 'l'autre côté l'Université accusoit cette cour de donner de fréquentes atteinres à ses priviléges, & dans l'assemblée dont je viens de parler, elle

DE PARIS, LIV. VIII. 259 chargea le Recteur d'aller avec un cortége nombreux se présenter aux généraux des aides, & de leur signifier que s'ils ne se désistoient de l'audace téméraire avec laquelle ils ne cessoient d'annuller & de violer ses priviléges, elle ordonneroit une cessation de sermons & de tout exercice scholastique. Ce ton étoit haut, & peu propre à opérer la conciliation des esprits. Aussi voyons-nous quelque tems après les choses s'aigrir : & voici précisément fur quoi roula la contestation entre l'Université & la cour des aides en 1459 & 1460.

Les suppôts de l'Université avoient leur juge en matière civile & pécuniaire, le prévôt de Paris. Ainsi ceux qui se voyoient poursuivis par les officiers des élections & par les généraux des aides pour le payement de quelques subsides, déclinoient ces jurisdictions, & se pourvoyoient au Châtelet. Mais la connoissance de cette nature d'affaires appartenoit en vertur des ordonnances à la cour des aides, privativement à tout autre juge. Elle recourut donc au roi, & elle obtint le trois Juillet 1459 des lettres qui la maintenoient en possession de sa juris-

160 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ diction, & qui défendoient au prévôt de Paris de l'y troubler. Quoique ces lettres soient du trois Juillet, il paroît que le dix-neuf l'Université n'en avoit point connoissance, puisqu'elle n'en fait aucune mention dans sa délibération de ce jour. Mais elle ne tarda pas beaucoup à en être instruite, par les procédures que firent les généraux des aides contre plusieurs de fes suppôts. Le vingt-deux Mars 1460 elle se vit affaillie d'une multitude de plaintes, pour cause de véxations exercées contre un grand nombre de ses membres par les fermiers, par les élus, par les généraux des aides. A ces attaques redoublées elle opposa la plus fiére résistance. Elle avoit deux armes défensives, la jurisdiction de son coniervateur apostolique, & les cessarions. Elle les employa l'une & l'autre. Elle fit excommunier par fon conservateur les fermiers dont elle croyoit avoir à se plaindre, & les élus de Paris & d'Alençon. Pour ce qui est des officiers de la cour des aides, elle en usa plus modérément à leur égard, & elle se contenta de retrancher de son corps, & de priver des droits académiques, l'évêque de Troyes président & deux conseillers. Enfin elle ordonna une cessation de sermons dans tout Paris. Tout cela sut éxécuté: & les sermiers & élus excommuniés, comme s'en plaint le procureur général de la cour des aides dans une requête présentée au roi, surent » contraints à cette » occasion à issir hors de l'Eglise de » leur Paroisse le jour de Pasques: au» trement le service divin y eust cessé » à leur grande honte & vitupére. »

Franchement c'étoit là un scandale: & le procureur général de la cour des aides n'avoit pas tort d'en porter ses plaintes au roi. Il demanda & obtint la permission d'assigner à comparoître devant le roi & son conseil neuf suppôts de l'Université, qui avoient pris le plus de part à cette affaire, & dont les quatre premiers nommés sont le vicegérent du conservateur, qui avoit prononcé la fentence d'excommunication, le Recteur sous lequel elle avoit été lancée, le syndic & le greffier de l'Université. Ils ne comparurent point, & le procureur général de la cour des aides demanda qu'ils fussent condamnés par défaut. Le conseil jugea à propos de les ménager, & de leur accorder encore un délai, mais péremp262 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ toire, après lequel, faute par eux de comparoître, les conclusions du procureur général lui seroient adjugées. L'arrêt est du vingt-six A'oût 1460.

Alors l'Université se présenta, & demanda d'être maintenue dans la jouissance de ses priviléges. Par arrêt du vingt-quatre Septembre il fut dit, que l'intention du roi étoit de faire garder & entretenir les priviléges de la très amée fille l'Université de Paris: mais qu'il en condamnoit l'abus. En conséquence il fut ordonné à l'Université de faire révoquer les excommunications dont il s'agissoit; de réintégrer dans les droits académiques l'évêque de Troyes & les deux confeillers de la cour des aides, qui avoient · été retranchés du corps; & de mettre fin à la cessation des sermons: le tout avant la prochaine fête de la Toufsains. Défenses lui furent faites d'user à l'avenir de semblables voies & procédures en affaire concernant les aides. Moyennant quoi. » Nous » les pourvoirons, dit le roi, sur leurs » autres requestes, tellement que de-» vront en estre contents. »

Cet arrêt satisfit peu l'Université. Quelquesuns de ses suppôts étoient en

DE PARIS, LIV. VIII. 268 prison, & on ne les lui rendoit point. On lui promettoit réparation des griefs dont elle se plaignoit, & on la remettoit après l'exécution de l'arrêt. Ainsi bien loin de se soumettre à une décision si contraire à ses vœux, par délibération du quatorze Octobre elle demanda la révision du procès, & un jugement qui fût rendu par les pairs & par les princes du sang; déclarant que si avant la Toussains elle n'obtenoit pas pleine justice, après ce terme passé elle ajouteroit à la cessation des Termons celle des actes scholastiques, les excommuniés feroient réaggravés, le décret de privation renouvellé contre ceux qui en avoient été frappés, & \* étendu à leurs parens jusqu'à la cinquiéme génération, & que si le conservateur apostolique, qui étoit l'évêque de Beauvais, faisoit mollement son devoir en cette rencontre, elle s'en donneroit un autre.

Je ne doute pas que le lecteur ne foit étonné de cette hauteur de procédé. Mais il ne faut pas juger des

<sup>\*</sup> Cette extension de peine à la parenté des auteurs de l'injure, jusqu'à la quatriéme & cinquiéme génération, avoit dé-

ja été pratiquée par l'Université en 1454. Voyez Hist Un. Par. T. V. 7. 595 & 596.

264 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tems dont j'écris ici l'histoire par l'état actuel de ce qui se passe sous nos yeux. Alors avec un privilége apostolique on étoit bien fort : & la puissance séculiére se croyoit obligée à de grands ménagemens, lorsqu'elle se trouvoit commise vis-à-vis la jurisdiction ec-

clésiastique.

Une négociation fut entamée: & le vingt-huit Octobre vinrent à l'assemblée de l'Université chez les Bernardins l'avocat général du parlement, le lieutenant civil, le \* prévôt des marchands & les échevins, pour proposer des conditions d'accommodement tant en leur nom, qu'au nom de l'évêque de Paris & de son clergé. On leur donna audience : ils remportérent de grands complimens, & rien de plus.

Cependant l'Université avoit en-Témoignages de la bonté du roi, voyé des députés au roi, conforméqui adoucif-ment à la délibération du quatorze fent l'Uni-Octobre. Il leur fut rendu réponse par verlité. le chancelier en présence du roi, qui

> \* Le texte imprimé! dans l'Listoire de Duboullai porte le Prévôt de Paris. Mais comme dans la suite il est mention des échevins, qui sont le conseil du prévot

qu'il y avoit ici erreur de copiste ou faute d'impreffion. Il n'est pourtant pas fans éxemple que le prévôt de Paris ait marché à la tête du corps de ville. Voyez Hift. de des marchands , j'ai crû | Paris , T. II. p. 908.

étoit

DE PARIS, LIV. VIII. 265 éroit alors à Bourges, de son second fils Charles de France, des ducs de Bourbon, de Foix, & de la Marche, du maréchal de Loheac,& de plusieurs autres seigneurs. Cette réponse conserve la majesté du trône. Le roi continue de témoigner son mécontentement à l'Université, sur ce qu'elle a troublé la cour des aides dans l'exercice de sa jurisdiction, & il lui défend toute entreprise pareille à l'avenir. Il lui réitére l'ordre de révoquer les excommunications, privations, & autres peines portées par elle contre les fermiers, élus, & officiers de la cour des aides. Mais il lui accorde pourtant une partie de demandes. Non seulement il lui appe la jouissance de ses priviléges en général, mais il ordonne l'élargissement de ses prisonniers. Comme la permission demandée & obtenue par le procureur général de la cour des aides, d'assigner quelquesuns des membres de l'Université à comparoître en personne devant le roi & son conseil en quelque lieu qu'il fût, blessoit » les priviléges » de ladite Université, par lesquels les » supposts d'icelle ne doivent estre traits » hors les murs de la ville de Paris. Tome IV. M

266 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ » en cause personnelle, s'ils ne leur » plaist, » pour juger & terminer les différends qui restoient entre ces suppôts de l'Université & le procureur général de la cour des aides, le roi commet le maréchal de Loheac accompagné de huit ou dix conseillers au parlement. Il fit plus, & afin que l'Université, obligée de reconnoître la jurisdiction de la cour des aides en affaires de finances & d'impositions, ne pût pas se plaindre de n'avoir personne à ce tribunal qui soutint ses priviléges, par édit du même mois de Septembre il en établit conservateur en cette partie le président de la cour des aides de enjoignant de prêter à cet effect arment à l'Université comme y étoit astreint le prévôt de Paris. Le roi donna encore le vingttrois Novembre une déclaration adres-Cée aux généraux des aides, pour faire cesser une manière de procéder peu équitable dont cette cour usoit envers l'Université. Lorsqu'elle étoit obligée de faire perdre le procès aux fermiers qui avoient formé une demande injuste contre quelque suppôt de l'Université, elle ne condamnoit jamais le demandeur aux dépens, sous prétexte

que c'étoit le zéle pour les intérêts du roi qui l'avoit fait agir. La déclaration blâme cette coutume, fiscale à l'excès & tout-à-fait préjudiciable à l'Université; & elle ordonne aux généraux des aides de s'en départir.

Ces témoignages de la bonté du Fin de l'affairoi adoucirent l'Université. Cependant rela paix ne fut pas tout d'un coup rétablie entre elle & la cour des aides. Le maréchal de Loheac s'étant rendu à Paris pour éxécuter sa commission, il y eur des pourparlers, des négociations, qui percérent bien avant dans le mois de Janvier 1461: & même lorsque l'affaire étoit près de se conclure, elle souffrit encore de la difficulté. Dans une assemblée qui se tint le vingt-deux Janvier, le maréchal, qu'ennuyoient ces longueurs, ayant parlé un peu militairement, & usé de menaces, la Faculté des Arts, plus vive que les autres, s'en tint très offensée. Elle fut aussi tout-à-fait mécontente des discours du procureur général Jean Dauvet, qui lui parut donner atteinte aux prérogatives eccléfiastiques. L'avocat général Jean Barbin s'exprima d'une façon mieux proportionnée aux circonstances, &

M ij

268 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ plus capable de calmer les esprits. Enfin tout se tranquillisa, & le vingtfept Janvier les cessations furent levées, les excommuniés absous, les exclus réintégrés. Seulement il resta quelques dépendances particuliéres de l'affaire générale, que l'on remit à un autre tems, & qui demeurérent indécises sans conséquence.

Violence de la Faculté des Arts.

Hift. Un. Par. T. V. p. 636.

Le zéle académique pour la bonne que que s jeu- discipline n'étoit point refroidi, ni réprimée par interrompu dans ses opérations par les troubles du dehors. Au mois de Mai 1460 de jeunes étudians s'étoient portés jusqu'à cet excès, que de se battre avec des bâtons ferrés & d'autres armes dans la rue même du Fouarre, où étoient les écoles, en présence du Recteur & de plusieurs autres maîtres. La Faculté des Arts s'assembla le douze du même mois à cette occasion, & elle nomma des députés qui informassent du fait, & procédassent au châtiment des coupables.

Réglement concernant le baccalauréat & la maîtrife es Arts.

p. 646.

Au mois de Mars de l'année 1461 la Nation d'Allemagne dressa un réglement très sévére, par rapport à la promotion de ses sujets soit au baccalauréat, soit à la maîtrise ès Arts, Ce statut mérite d'être lû par tous

DE PARIS, LIV. VIII. 169 ceux qui doivent concourir, en quelque façon que ce soit, à ces opérations si importantes pour l'honneur & pour le bien de la Faculté des Arts, & de toute l'Université. Ils y verront jusqu'à quel point nos péres poussoient l'attention & le scrupule en cette matiére. Je me contenterai d'observer ici que le droit de chaque examinateur est fixé à deux sols; & que suivant la pratique usitée de toute antiquité, on n'étoit point difficile à admettre ceux qui avoient étudié ailleurs qu'à Paris. Seulement deux années de ces études étrangéres ne se comptoient que pour une, & il falloit qu'elles eussent été faites dans une académie célébre, où il y eût au moins six régens ès Arts.

Le roi Charles VII mourut triste-Mort de ment, comme l'on sait, à Meun Charles VII. sur Yévre en Berri, le vingt-deux Juil-Par. T. V. let de la même année 1461. Son corps p. 648. fut apporté à Paris, pour être ensuite Fleuri, conduit à S. Denys. L'Université as-T. XXIII. sista à ses sunérailles, & Thomas de Courcelles sit l'oraison funébre. Il n'est pas de mon sujet de m'étendre sur les bonnes ou mauvaises qualités de ce prince. Mais je ne puis m'enr-

M iij

270 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ pêçher d'observer, qu'on ne lui a pas toujours rendu justice dans les jugemens que l'on a portés de ses talens. Son régne fut fécond en grands & glorieux événemens. Quelquesuns prétendent que Charles n'en fut que simple spectateur, & qu'il y contribua peu du sien. Je ne dirai rien des exploits militaires, dont la connoisfance & l'estimation passent ma portée. Mais dans l'administration intérieure des affaires civiles & ecclésiastiques, Charles VII fait toujours preuve de fermeté tempérée par la sagesse, ce qui est la perfection du gouvernement. C'est ce que l'on doit avoir observé dans la manière dont il modérales mouvemens, & appaisa les plaintes de l'Université, dans l'établissement & le maintien de la Pragmatique Sanction. L'autorité royale avoit presque été anéantie sous le régne foible & malheureux de son pére. Charles VII la rétablit dans ses droits sans user de violences. Que l'on fasse honneur, si l'on veut, à son conseil d'une conduite si louable. Un prince qui sait si bien choisir & former son conseil, ne fut jamais un prince sans mérite.

DE PARIS, LIV. VIII. 171

On ne conteste point à Louis XI Louis XI fon fils & son successeur les avantages paris reçoit de l'esprit : mais on sait à quel usage les respects il l'employa. Louis étoit brouillé ir- fité. réconciliablement avec son pére depuis bien des années, & il vivoit retiré dans les Etats du duc de Bourgogne. Dès qu'il fut instruit de la mort de Charles, il rentra en France, & vint se faire sacrer à Reims. Delà il s'achemina vers la capitale, & à fon approche l'Université délibéra si Par. T. V. elle iroit au-devant de lui hors de la f. 651. ville. Il fut conclu qu'attendu les embarras du corrége d'hommes & de chevaux qui accompagnoient le roi, & la pratique où étoit l'Université de se conformer & se réunir dans ces occasions à l'Eglise cathédrale, elle se tiendroit assemblée dans le parvis de Notre-Dame avec le chapitre, & que l'un de ses maîtres feroit au roi une courte harangue. C'est ce qui fut éxécuté. Louis arriva à Paris le dernier jour d'Août, & étant venu defcendre à l'Eglise de Notre-Dame, il fut salué & complimenté dans le parvis par l'Université, qu'il remit pour une plus longue audience à un autre jour.

Ce fur le treize Septembre suivant M iiij 272 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ qu'il lui donna l'audience promise. Thomas de Courcelles porta la parole. Il demanda au roi la confirmation des priviléges de l'Université, & il lui offrit pour témoignage du respect & du zéle de la compagnie une proceffion solennelle, qu'elle célebreroit le lendemain en vue de demander à Dieu la prospérité de son régne. Le chancelier répondit au nom du roi en Latin, que le roi agréoit la requête de l'Université, & lui accordoit la confirmation de ses priviléges; qu'il ne rejettoit point l'offre de la procession qui lui étoit annoncée, & qu'au contraire l'accomplissement lui en seroit très agréable. Après ce cérémonial rempli, le roi conversa familièrement avec les députés. Il leur raconta toute l'histoire de son exil: il leur dit qu'il avoit obligation de sa vie & de son royaume au duc de Bourgogne, dont il les exhorta à se souvenir dans leurs priéres: & il leur recommanda d'instruire le peuple dans leurs sermons des dangers qu'il avoit courus, & dont il n'étoit sorti heureusement que par une protection singulière de Dieu, & par l'intercession de la sainte Vierge & du bienheureux Charlemagne. Il

avoit une vénération particulière pour ce grand & pieux empereur. C'est de quoi nous verrons dans la suite une preuve signalée.

La procession de l'Université se sit hist. Vn. le lendemain quatorze Septembre, & Par. T. V. elle alla à sainte Catherine du Val des b. 6522. Ecoliers, dirigeant sa marche par devant l'hôtel qu'occupoit le roi près de la

porte S. Antoine.

Louis ne tarda pas à accorder à Les privilél'Université la confirmation de ses pri-ges de l'Univiléges, & l'édit en fut expédié dans firmés. le mois de Janvier 1462. Mais il ne n. 652. 655. tarda pas aussi à les violer. S'étant fait 656. 686. 60 autoriser par une bulle du pape Pie II, "Université, avec lequel il étoit très bien alors par?. 1001 la raison que je dirai incessamment, il soumit les suppôts de l'Université, malgré toutes les remontrances qu'elle put lui faire, à payer le droit de quatriéme far le vin de leur crû qu'ils vendoient en détail. La guerre du Bien public furvint, & rendit Louis plus traitable. Il accorda tout pour se tirer du danger où il se voyoit, & il n'épargna rien pour se réconcilier les esprits. Dans ce moment favorable l'Université obtint de lui des lettres du mois de Juillet 1465, qui por-Μv

274 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ toient expressément l'exemption dir droit de quatrième, & qui néantmoins n'empêchérent pas que les officiers royaux ne continuassent de troubler l'Université dans la jouissance d'une exemption si bien fondée.

In pragmatique révoquée par Louis XI, qui néantmoins ne presse pas Péxécution de sa déclaration.

Hift. Un. Par. T. V. 9. 648–651.

Fleuri , Hift. Eccl. T. XXIII.

Danioł, Hiff. de Fr

Le lien de l'amitié dont je viens de parler entre Louis XI & Pie II, fut la haine contre la Pragmatique Sanction. Cette loi déplaisoit au pape comme contraire à ses intérêts. & an roi comme dressée par l'autorité de son pére. Louis encore dauphin s'étoit déja engagé à l'abolir, lorsqu'il seroit devenu roi, & il en avoit fait porter parole au pape par Jean de Jouffroi moine Bénédictin, né sujet du duc de Bourgogne, qui étant parvenu à l'éveché d'Arras, ne trouvoit pas son ambition satisfaire. & désiroit croître encore en honneurs & en richesses. Pie II somma Louis de sa parole, dès qu'il le vit sur le trône. Le vingt-six Octobre 1461, it lui écrivit un bref adroit & infinuant, où ce pontife plein d'esprit & de savoir ne se fait pas un scrupule de flatter le roi en le prenant par son foible. Le goût de Louis XI étoit de régner sans conseil. Le pape le loue par cet endroit. Charmé de la

DE PARIS, LIV. VIII. 175 disposition où il le sait de révoquer la Pragmatique, il approuve & exalte singuliérement la résolution où est ce prince d'agir de haute lutte, & sans assemblée, ni consultation. » En cela, » lui dit-il, vous vous conduisez bien » fagement, & vous vous montrez un » grand Roi, qui ne se laisse point » gouverner, mais qui gouverne par » lui-même. Vous ne voulez point, sajoute-t-il, mettre en délibération » si l'on doir faire ce que vous savez » devoir être fait. C'est là vraiment » être Roi, & bon Roi, chéri des » gens de bien, craint des méchans. » Comme l'abolition de la Pragmatique devoit être préjudiciable aux prélats de France & aux Universités, le pape leur promet toute satisfaction de sa part. Mais il donne à cette promesse le tour convenable à la façon de penfer du prince à qui il écrit. » Qu'ils » recourent à nous, dit-il, par votre » médiation : & ils font sûrs de tout » obtenir. »

A ce bref le pape joignit les follicitations de l'évêque d'Arras, qu'il créa son légat en France, & qui saisit avec empressement l'occasion de contenter son ambition, en maniant 278 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tourner la tête. Il remit la déclaration contre la Pragmatique entre les mains de Pie II, sans avoir éxigé ni reçû de lui aucune assûrance par rapport au royaume de Naples: & le pape ayant ce qu'il souhaitoit, se mit peu en peine de remplir ses engagemens con-

tre le bâtard d'Arragon.

Louis, qui se piquoit de finesse, sut mortisse de se voir la dupe du pape : & le dépit qu'il en conçut, donna du poids dans son esprit aux vives représentations du Parlement & de l'Université, que sans cela il n'eût pas peut-être écoutées. Il ne pressa point l'enregîtrement ni l'exécution de sa déclaration : & la Pragmatique, outragée par l'insolente joie du peuple de Rome, qui, lorsqu'il en apprit la révocation, la traîna par les rues de la ville, continua d'être respectée & suivie en France.

Nos annales nous fournissent ici dissérends faits de moindre importance, mais intéressans pour l'Uni-

Evêque de versité.

cert en Déde Chartres, que la Faculté de Décret

Hist. Un. refusoit de reconnoître au nombre de l'ar. T. V. ses régens, se présenta à l'Université,

DE PARIS, LIV. VIII. 279 pour la prier de lui en assurer le titre & les prérogatives. Le chancelier de N. D. s'étant mis de la partie contre l'évêque, ce prélat professeur secourut de nouveau à l'Université le huit Avril suivant. Le fond de la contestation ne nous est point expliqué. Mais le seul énoncé nous fait connoître d'une part, que la régence étoit alors en grand honneur, & de l'autre qu'il se trouvoit des prélats assez laborieux pour n'en pas craindre les fatigues, quoiqu'ils eussent sans doute mieux fait de s'occuper de l'instruction & du gouvernement de leur diocéfe.

La place de conservateur apostolique, vacante depuis un an par la mort d'un conservateur apode Guillaume de Hollande, évêque folique.
de Beauvais, excita une concurrence Hist. Un.
entre les évêques de Meaux & de p. 653. 654
Senlis, qui vinrent à l'assemblée du privilèges de
huit Avril demander & solliciter cette l'Université
charge. L'évêque de Senlis avoir pour
lui une recommandation du roi : mais
cette recommandation étoit ancienne,
ayant été donnée au mois d'Août
précédent. L'évêque de Meaux Jean
du Drac étoit appuyé par le chancelier de France, qui venoit de rendre

280 Histoire de l'Université fervice à l'Université, en lui faisant expédier diligemment les lettres confirmatives de ses priviléges. Par cette raison l'évêque de Meaux fut préféré.

Contestation de greffier de

Hift. Un. Par. T. V. 7. 654.

Le nouveau conservateur choisir sur la charge pour greffier de sa jurisdiction le Rela conserva creur actuellement en charge, Robert de Mesangarbe. Cette nomination fut contestée par Jean Chamberin, qui avoit exercé l'office dont il s'agissoit fous l'évêque de Beauvais, & qui depuis la mort de ce prélat s'y étoit fait confirmer par le pape. On n'eur aucun égard à cette réclamation, parce que c'étoit le droit du conservateur de nommer les officiers de son tribunal. Chamberin eut l'audace de solliciter & d'obtenir, on ne dit pas de qui, des lettres d'excommunication contre le Recteur, les Doyens des Facultés, & les Procureurs des Nations: L'Université s'étant assemblée le trepre du même mois d'Avril, le doyen de la Faculté de Décret demanda que l'on punît l'insolence de Chambetin. qui étoit d'autant plus coupable, que par les priviléges apostoliques les Recteur, Doyens, & Procureurs, ne pouvoient être excommuniés pour fait de l'Université. Duboullai ne rapporte point ce qui fut délibéré fur la proposition du doyen de Décret. Mais Hist. Va. il paroît que Mesangarbe manqua la Par. T. V. place, puisqu'il y sut nommé de nouveau neuf ans après.

Les querelles entre l'abbé de saint Foire du Denys & le Recteur, au sujet de la Lendir. visite du parchemin à la soire du Lendit, sirent du bruit en cette année 1462 & en la suivante. J'ai parlé d'avance de ces saits dans le livre précédent, & j'ai annoncé l'arrêt du parlement de 1469, qui adjugea la provision au Recteur.

Le vingt-trois Juin il y eut conteftation pour le rectorat, & deux conle rectorat,
tendans se prétendirent élûs. Ce fait,
p. 655.
semblable à plusieurs autres ci-devant
racontés, n'est pas assez bien circonstancie dans les actes qui nous en
restent, pour mériter que nous nous
y arrêtions.

Le zéle de la bonne discipline at- Réglement tira ou réveilla l'attention de la Fa- de discipline culté des Arts sur les martinets, es- Faculté des péce de passe-volans, qui courant Arts. d'école en école, & de maître en 652 maître, cherchoient à parvenir aux dégrés par fraude, sans étude solide, sans décence de conduite & de mœurs.

282 HISTOIRE DE L'UNEVERSITÉ

Les Nations nommérent chacune un réformateur le quatre Novembre, pour aviser aux moyens de remédier à cer abus, & pour dresser un projet de réglement qui y mît ordre. Je ne puis dire pourquoi une affaire si simple traîna pendant un an. Mais enfin le 23 Octobre 1463 la Faculté des Arts porta un décret, qui défendoit qu'aucun ne fût admis soit au baccalauréat, soit à la licence, qui n'eût en fa demeure pendant le tems suffisant pour mériter ces dégrés, soit dans un collège, soir dans une pédagogie, foit en la maison de ses parens, soit enfin chez un notable personnage de quelquine des quatre Facultés, qu'il fervît gratuitement. Et pour prévenir les changemens de demeure & d'école, trop justement suspects, le décret ajoute qu'il ne sera permis à aucun écolier de passer d'une maison à une autre, qu'auparavant il n'en ait obtenu la permission de la Faculté en corps, ou du moins de la Nation à laquelle il appartient. Ce réglement étoit sage, & il auroit arrêté les désordres & les fraudes, s'il étoit possible de fixer par une loi les saillies d'une pétulante jeunesse, qui se renouvelle chaque année.

DE PARIS, LIV. VIII-282

Il est bon de remarquer que dans cette conclusion, parmi les aspirans aux dégrés sont comptés ceux qui servent des suppôts de l'Université durant le cours de leurs études. C'est un usage ancien, comme l'on voit, que les étudians pauvres cherchent un secours à leur indigence, en servant des perfonnes dont l'emploi soit l'étude: & ces serviteurs n'ont jamais été regardés dans l'Université comme ignobles. De cette condition, si basse aux yeux de l'orgueil, sont souvent sortis de grands maîtres, qui se sont rendu utiles à l'Eglise & à l'Etat.

L'esprit de réforme avoit inspiré à Comédies l'Université l'année précédente la con-jouées dans les pensions damnation d'un abus véritablement Décret de intolérable. De tout tems & dans tous l'Université les pays, le goût des comédies & au-abus. tres représentations théatrales a eu Hist. Un. cours dans les écoles. Ce goût dégé-Par. T. nére aisément en licence, & il se jouoit quelquefois dans les pédagogies de l'Université des piéces peu conformes à la bienséance des mœurs, & qui d'ailleurs blessoient le respect dû aux puissances. L'Université assemblée le vingt - quatre Novembre 1462, profcrivit ces jeux indécens, & enjoignit

Par. T. F.

184 Histoire de l'Université aux maîtres des pédagogies d'y veiller & d'en répondre.

Bul'e de Pie estations, 🏖 Mendians. n, T. II. 1. 849.

Quoique le pape Pie II fut l'un des Il contre les plus savans hommes & des plus grands in faveur des esprits de son siècle, il n'en étoit pas plus disposé à favoriser l'Université Historia de Paris : & elle éprouva au contraire de sa part des véxations de toutes les espéces. Il avoir donné le treize Février \* 1462 une bulle foudroyante contre les cessations qu'elle ordonnoit quelquefois, & pour soustraire à ses loix ses religieux, & furtout les Mendians. Par cette bulle, dans laquelle il exagére les inconvéniens & les scandales des cessations, s'il ne prive pas totalement l'Université du pouvoir de les ordonner, au moins il réduit l'exercice de ce pouvoir à bien peu de chose, par les conditions auxquelles il l'assujettit. Les dispositions en faveur des Mendians sont encore plus exorbitantes. Le pape veut, dans le cas même où une cessation auroit été ordonnée avec les nouvelles formalités qu'il établit, que les religieux puissent néant-

<sup>\*</sup> Suivant cette date il dont il s'agit est marquée y a erreur dans celle de pla cinquième, & qui n'é-l'année du pontificat de LI, qui dans la bulle

moins continuer leurs actes scholastiques, & prêcher dans les Eglises: & si l'Université entreprenoit de les contraindre à se soumettre à son décret, il les autorise à se conférer entre eux les dégrés de bacheliers, licenciés, & docteurs en Théologie, avec les mêmes droits & prérogatives que s'ils y étoient institués par l'Université.

Cette bulle étoit bien dans le systè- Elle n'e me de la plénitude de la puissance cution. pontificale, qui ne connoît d'autres droits que ceux qu'elle accorde, en se réservant le pouvoir de les révoquer, ou restreindre suivant qu'il lui plaît. Elle satisfaisoit les Mandians, qui se souvenoient d'avoir été peu d'années auparavant forcés de fléchir, une résistance opiniarre, sous les ordres de l'Université. Enfin elle plaisoit à Louis XI, qui l'ayoit même sollicitée, & dont la politique tendoit à dépouiller ses sujets de toute prérogative de jurisdiction, & à ne leur laisfer pour partage que l'obéissance aveugle à ses volontés. Cependant une bulle li bien assortie à des intérêts puissans n'a jamais eu, que je sache, aucune exécution : ce que je ne puis attribuer qu'à la mésintelligence qui se mit bien-

ANG HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tot meres . comme e l'u dit , entre le pape & le roi . & ani miva i "Univertice un coup sincete.

Des le milien de cette même annes Melanelli-1462, Louis XI se plaignir amere-PIKE CHETE Ne II & ment de la partialité de Pie II pour Louis XL Ferdinand contre la mailon d'Aniou: Feen . Mit. Rech. & le pape, qui craignoir la punifance T. XXIII. L. exil. Françoile en Italie, n'avant tenu aucun compre de ces plaintes, Louis ne le ménagea plus, & il prêta l'oreille aux représentations qui sui furent faites sar les maux qu'entraînoit la révocation de la Pragmarique.

L'Univerficé implore la protection au'elle souf-Hiff. Un. Par. T. V.

p. 656.

L'Université en étoit grévée singuliérement. Le pape, qui regardoit la du 101 contre Pragmatique comme pleinement aboles vérations lie par la déclaration du roi, & qui froit de la s'embarrassoit peu du défaut d'enrepart du pape. gitrement de cette déclaration dans les tribunaux de France, se remettoit en possession de toutes ses prétentions, telles que ses prédécesseurs les avoient exercées avant les conciles de Conftance & de Bâle. Ainsi tous les jours. les suppôts de l'Université étoient cités pour aller plaider en cour de Rome sur des affaires, qui, suivant les dispositions de la Pragmatique & les priviléges de la compagnie, auroient dû

DE PARIS, LIV. VIIL 287 être jugées sur les lieux. La provision des bénéfices n'avoit plus de régle fixe, & dans la confusion où retomboient toutes choses, l'Université perdoit ses droits sur un objet si important.

Elle s'assembla le vingt-deux Mars 1463, & elle arrêta des représentations au roi sur ces deux articles, joignant ses députés à ceux du parlement & de la ville, qui se plaignoient pareillement des entreprises du pape. Cette association, & la réponse favorable du roi, donnent lieu de penser que c'étoir par ses ordres sécrets que se conduisoit toute l'assaire.

La réponse de Louis XI, qui étoir Réponse sa alors à Muret en Comminge, est du voirable du vingt - quatre Mai, & elle enjoint Hist. Undabord au parlement d'agir avec vi-Par. T. P. gueur contre ceux qui, sous couleur de bulles apostoliques, attaquoient les droits dont lui & ses prédécesseurs avoient sous par rapport aux matières bénésicales & ecclésiastiques. Le roi ordonne à son procureur général d'appeller de ces bulles au sutur concile, après les avoir communiquées à aucuns de Université, & pris leur avis. Sur les véxations que sousseur les provisions

188 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ des bénéfices & les citations en cour de Rome, il demande que le parlement lui dresse un mémoire avec le conseil d'aucuns notables hommes, tant de ladite Université, que autres, dans lequel on lui expose les moyens qui paroîtront convenables pour remédier au mal, afin qu'il en ordonne huimême ce que de raison. Le parlement notifia les ordres du roi à l'Université, qui le dix-sept Juin nomma des députés, mais avec pouvoir de préparer les matières seulement, & désense de rien conclure sans avoir consulté la compagnie.

Ofdonnanees du roi me.

Par. T. V. p. 659.

Ce projet s'éxécuta, & eut des suites. Le dix-sept Février 1464 le roi, aux préten- dans une assemblée solennelle du partions de la lement, où assistérent avec plusieurs princes, prélats, & seigneurs, les Hist. Un. Procureurs ou Députés de l'Université, rendit une ordonnance contre les exactions pécuniaires que faisoit le pape en France sous le prétexte de la guerre contre les Turcs, qu'il avoit extrémement à cœur. Ces exactions furent absolument défendues, & tous les justiciers du royaume eurent ordre de procéder à la rigueur contre ceux qui s'en rendroient les ministres. Dans cette

DE PARIS, LIV. VIII. 289 cette loi est rappellée avec éloge la Pragmatique de S. Louis. Suivit une Par. T. V. autre ordonnance du dix-neuf Juin de p. 665. la même année fur les matiéres de la régale, & sur le droit de connoître & de juger du possessoire des bénéfices, toute dans les principes les plus Gallicans, & les plus contraires aux prétentions de la cour de Rome. Il me paroît bien remarquable, que Louis XI dans l'ordonnance dont je parle, suppose la Pragmatique Sanction subsistante dans toute sa force. & défend, sous les plus grandes peines, de molester ni troubler ceux de ses sujets qui auront été pourvûs de bénéfices dans fon royaume par élection, provision, ou autrement, à titre des saints Décrets, libertez de l'Eglise de France, ordonnances royaux, & Pragmatique Sanction. Ainsi ce prince regardoit alors, comme non avenue, la révocation qu'il avoit faite de la Pragmatique. Le trente Juin, il donna en- p. 669. core des lettres confirmatives du réglement porté le dix-sept Février précédent contre les exactions de la cour de Rome. Enfin le pape Pie II étant p. 675. mort le quatorziéme jour d'Août, Louis, avant que d'avoir reçû la nou-Tome IV.

velle de l'élection d'un fuccesseur de ce pontise, prohiba les graces expectatives, & en interdit absolument l'usage dans son royaume par une déclaration du dix Septembre. Toutes ces démarches étoient vives. Mais comme elles n'avoient pour principe qu'un mécontentement passager & dépendant des circonstances, Louis revint au bout de peu d'années, comme nous le dirons, à son premier système, & il livra de nouveaux assauts à la Pragmatique.

Durant le cours de ces grandes affaires, il s'étoit passé dans l'Université diverses choses, qui méritent de

n'être pas oubliées.

Le six Novembre 1463 le duc de Le duc de Savoye compli-Savoye beaupére du roi étant venu à menté par l'Université. Paris, fut complimenté par l'Univer-Hist. Un. sité. Le Recteur se rendit avec un Par. T. V. grand cortége de maîtres dans le parp. 658. vis de Norre-Dame : & là l'Université étant d'un côté & le chapitre de l'autre, Thomas de Courcelles fit la harangue au prince, qui, fuivant la pieuse coutume de son tems, en arrivant à Paris commençoit par rendre fes hommages à Dieu dans la principale Eglise de la ville.

DE PARIS, LIV. VIII. 291

Marie d'Anjou veuve de Charles Convoi de la VII & mére de Louis XI, mourut le d'Anjou. vingt-neuf du même mois de Novembre dans l'abbaye des Bernardines des l'ar. T. P. Châteliers en Poitou. Le vingt-six Janvier fuivant, fur la nouvelle que le corps de la reine devoit bientôt arriver à Paris, l'Université délibéra qu'elle iroit le recevoir à l'Eglise des fréres Prêcheurs, & que delà elle l'accompagneroit au chœur de Notre-Dame, où le Recteur avec les quatre Procureurs & les trois Doyens prendroit féance dans les hautes stalles, & se placeroit en face de l'évêque.

Les Universités se multiplioient Erection des beaucoup, & François duc de Breta-de Nantes, de Nantes of gne venoit d'en établir une à Nantes, de Bourges. qui fut érigée à sa priére par une p. 661. bulle de Pie II, datée du quatre Avril 1460. La ville de Bourges souhaita jouir du même avantage, & les mouvemens nécessaires pour y parvenir, firent éclat dans les commencemens de l'année 1464. L'Université de Paris n'avoit fait aucune démarche contre l'établissement de celle de Nantes, qu'elle regardoit en quelque façon comme étrangére, parce que la Bre-

aqu Vii

292 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tagne avoit alors fon duc particulier. Mais elle s'opposa au projet de Bourges, sentant quel préjudice lui portoient ces nouvelles institutions. Le vingt-&-un Mars 1464 elle ordonna une députation au pape & au roi, pour leur représenter les inconvéniens du trop grand nombre d'écoles munies de priviléges. Sa résistance sut inutile, comme elle l'avoit été par rapport à Caen: & pour finir ici tout ce qui regarde un objet sur lequel je ne p. 674. 675. dois pas insister longtems, je dirai que le pape Paul II successeur de Pie II, fur la réquisition du roi & du duc de Berri son frère, donna le trente Novembre 1464 sa bulle d'érection de l'Université de Bourges : que le roi ayant revêtu cette bulle de ses lettres patentes qui en ordonnoient l'éxécution, l'Université de Paris s'opposa à l'enregîtrement : & que l'affaire n'étoit pas encore entiérement terminée en 1469. L'établissement a néantmoins sublisté, & subliste encore. Si c'est avec un grand avantage pour les lettres, c'est ce que je n'entreprens point de décider. L'enseignement du Droit civil y fut permis & autorisé par la

bulle d'érection, & cerre érude y a

Hift. Un. Par. T. V. 678. 689.

DE PARIS, LIV. VIII. 194 été sur un pied très storissant pendant le seizième siècle. Bourges a eu pour professeurs les plus grands maîtres en Jurisprudence, Alciat, Baudouin,

Duaren, Hotman, Cujas.

Un logs fait à l'Université d'une Egalité des fomme de quatre - vingts écus d'or par Nations aux Gérard Géhe curé de S. Côme, docteur en Théologie, & ancien Re-Par. T. V. cteur, réveilla en l'année 1464 la ?. 664. contestation toujours prête à renaître entre les Facultés & les Nations pour leurs droits respectifs. Les trois Facultés supérieures prétendoient être avantagées dans la distribution de la somme léguée : les Nations vouloient qu'elle fût partagée également. Nous avons deux conclusions de la Nation de France sur cette difficulté, l'une du neuf Avril, l'autre du huit Juin. Dans toutes les deux cette Nation sourient vigoureusement ses droits, & en cas que l'on entreprenne d'y donner atteinte, elle s'oppose & interjette appel. La raison sur laquelle elle se fonde, est palpable. Dans les dépenses communes, chaque Nation contribue autant que chacune des Facultés supérieures. La même égalité doit donc avoir lieu, lors-Nüi

194 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ qu'il est question de recette.

Affaire des lroits d'anortiffenent pour es colléges.
Hist. Un.
ar. T. V.
1. 665.

Peu de tems après, l'Université essuya une tracasserie au sujet des droits d'amortissement pour ses colléges. Le roi vouloit avoir dans un terme préfix des déclarations de leurs revenus, pour fixer ces droits, & les faire payer à ceux qui n'y avoient pas satisfait. L'Université comparut à la chambre des comptes, à qui appartenoit la connoissance de cette affaire, & elle représenta par l'organe du docteur Jean Panechair, que le tems qu'on lui prescrivoit, étoit trop court: & qu'au fond la recherche ordonnée la menaçoit des plus grands périls, & tendoit à la raine des colléges, qui étant le fondement de l'Université ne pouvoient tomber sans l'entraîner avec eux. La chambre des comptes accorda à l'Université un délai jusqu'à la sète de Pâque de l'année suivante. Ce délai devint gain de cause pour l'Université. Avant qu'il fût expiré, s'éleva la guerre du Bien public, qui donna d'autres soins à Louis XI, & qui même amena, au moins pour un tems, un changement & un adoucissement dans sa conduite à l'égard de ses sujets.

DE PARIS, LIV. VIII. 295

Dans une assemblée de la Nation Plaintes don de France, qui se tint le vingt - six tre les bour Juillet 1464, furent entendus les mans du col plaintes de Guillaume Fichet, alors lége de Sor boursier & bachelier de la maison de vité de la Sorbonne, & qui devint dans la suite Rance dans l'un des plus grands ornemens de cette affaire l'Université. Fichet représenta que par Hist. Us. le titre de la fondation le collège de p. 665. Sorbonne devoit avoir seize boursiers, quatre de chacune des quatre Nations qui composent la Faculté des Arts. Que néantmoins les Normans travailloient à exclure de ce collége les suiets de la Nation de France, & même de toute autre Nation que la leur. Il supplioit donc la Nation de France de venir au secours de ses suppôts, à qui l'on faisoit injustice. La Nation eut égard à cette requête, & elle ordonna que son procureur avec quelques députés iroit trouver le doyen de l'Eglise de Paris proviseur de Sorbonne, & le requerroit de faire rendre justice à ses suppôts dans le collége dont il étoit supérieur. : faute de quoi la Nation en appelleroit à l'Université. Le proviseur de Sorbonne étoit Thomas de Courcelles, vieillard vénérable, homme éclairé, homme de bien. II . N iiij

donna sans doute satisfaction à la Nation de France sur ses justes plaintes : car il n'est plus parlé de cette affaire dans la suite. Les choses ont bien changé de face pour les Normans dans la maison de Sorbonne. Alors ils en excluoient ceux des autres Nations. Aujourdhui & depuis longtems ils ont bien de la peine eux-mêmes à s'y faire admettre.

Réforme du :ollége de Navarre.

Hift. Un. Par. T. V. 7. 673 ©

Le collége de Navarre reçut des réglemens de réforme en cette même année 1464. Guillaume de Châteaufort en étoit grand maître, homme louable pour son zéle, s'il avoit sçû le modérer, & qu'il ne l'eût pas quelquefois laissé gouverner par son cara-Étére naturellement hautain & impérieux. Il y a grande apparence qu'il doit être regardé comme le promoteur de la réforme dont j'ai à parler, & que ce fut lui qui porta au roi Charles VII les plaintes sur lesquelles elle sur ordonnée. Ces plaintes sont exposées dans le préambule de l'ordonnance par laquelle Charles nomma en 1459 des commissaires réformateurs; & elles donnent pour principale cause du relâchement de la discipline dans cette maison, le grand nombre d'écoliers

DE PARIS, LIV. VIII. 297 tion boursiers qui y étoient admis avec les boursiers enfans du collége. Les réformateurs choisis par le roi sont le cardinal de Coutance, Richard Olivier de Longueil, Elie de Torrétes président du parlement, trois conseillers du parlement, deux trésoriers de France, le procureur général Jean Dauvet, & Guillaume de Châteaufort grand maître du collége. L'ouvrage fut conduit principalement par le président de Torrétes, aidé sans doute des conseils de Châteaufort, & il ne fut achevé, comme je l'ai dit, qu'en 1464. Les articles de réglement se rapportent surtout à ramener les choses à l'état primitif du tems de la fondation. Mais ceux qui regardent les écoliers non boursiers, méritent ici une attention particuliére.

J'observe dabord que la multitude de ces étudians au collège de Navarre étoit si grande, que le maître des Grammairiens n'ayant pas de quoi les loger dans les \* bâtimens qui for-

\* Le bâtiment ou col-lége des grammairiens formoit une enceinte par-ticulière, dont le côté fons neuves, qui font occidental donnoit sur la lonées à des gens du de-rue de la Montagne fain-se Geneviève. Depuis deux charges de princis

,298 Histoire de l'Université moient son collége propre, avoit loué ou acheté les maisons voisines sur la rue, & fait ouvrir une porte par laquelle ils entroient directement dans son bâtiment, & sortoient de même, sans passer par la grande porte du collége. Ces étudians étoient commensaux des boursiers. Les réformateurs jugérent l'affluence de ces troupes étrangéres nuisible à la bonne discipline. Ils n'entreprirent pas néantmoins de les exclure entiérement, & ils pensérent qu'il suffisoit d'en restreindre le nombre excessif. Ils firent fermer la porte du bâtiment des Grammairiens Tur la rue, & ils défendirent d'admettre à manger avec les boursiers aucun écolier qui ne fût logé dans le collége.

Ces écoliers logés dans la maison sans y être titrés, & qui répondent éxactement à ce que nous appellons aujourdhui pensionnaires dans nos colléges, étoient instruits avec les boursiers, & prenoient les leçons des mêmes maîtres, auxquels ils payoient un modique honoraire pour un enseigne-

pal, & il n'y a plus qu'un maître ou principal pour phes.

les grammairiens & pour

ment qui ne leur étoit point dû. Les leçons de Grammaire se faisoient par le maître & le soumaître, qui ont été nommés depuis \* principal & souprincipal. Mais pour les artiens ou philosophes, je vois qu'outre les maître & soumaître il est fait mention de régens, par lesquels ceux-ci se faisoient aider.

Ainsi le collège de Navarre étoit Collèges de devenu une école publique, & préci-plein éxercisément ce que nous appellons maintenant collége de plein exercice. Ce n'étoit plus une maison destinée à l'instruction des seuls boursiers. Des étudians non bourfiers y étoient admis aux leçons. Il avoit des régens diftingués du maître & du foumaître. Seulement par le réglement de réforme les écoliers externes paroissent en avoir été exclus. Ce collége est le premier où je voie cette nouvelle forme introduite. S'il y en avoit d'autres, la preuve n'en existe plus. Cette nouveauté étoit bien entendue pour la commodité de l'enseignement, & elle ne tarda pas à s'accréditer. Elle avoit

<sup>\*</sup> Quand les régens cice des classes sut nomcommencérent à faire mé Principal Maître, & leurs leçons dans les collèges, le chef de l'éxes-

300 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Launoi, Hist. commencé au collège de Navarre des Coll. Nav. les premières années du quinzième p. 103. 104 les premières années du quinzième

p. 103. 104 les premières années du quinzième © 153. 160. siécle, ou même à la fin du quatorzième. Je trouve dans l'histoire de ce collège par le docteur Launoi un acte de l'an 1404, qui fait mention d'écoliers externes en Grammaire & en Philosophie, admis avec les boursièrs

Philosophie, admis avec les boursiers de la maison aux leçons des maîtres & soumaîtres : & un autre acte de l'an 1448 m'apprend que ce fut Pierre de la Paroisse, maître des Grammairiens

de Navarre dès l'année 1396, qui le premier reçut des écoliers non bourfiers. Cet exemple fut imité: & Du-

Par. T. V. Louis XI il y avoit dix-huit colléges ouverts à tous pour les leçons de

Grammaire, de Rhétorique, & de Philosophie. En conséquence les écoles de la rue du Fouarre furent moins fréquentées, & ensin elles se virent abandonnées entiérement, & ne servirent plus guéres qu'aux actes de déterminance, qui étoient les exercices probatoires pour parvenir au dégré de bachelier ès Arts, comme encore

aujourdhui quelques Nations y font l'examen de leurs candidats. La chairede Morale, dont j'ai parlé ailleurs, demeura aussi fixée dans la rue du Fouarre.

J'ai dit que le grand maître du La Nation de collége de Navarre Guillaume de Châ-France se teaufort avoit un zéle souvent impédans la pos rieux. C'est de quoi il fit preuve dans session de cé l'année qui suivit la réforme dont je fices dans le viens de rendre compte. La Nation chapelle de de France étoit de tems immémorial en possession de célébrer ses messes & par. T. P. ses vêpres dans le collége de Navarre. P. 673. Châteaufort entreprit de l'en exclure ... sous prétexte de quelque trouble arrivé dans la distribution des cierges le jour de la Chandeleur 1465. Le scandale étoit réel : les cierges avoient été pillés par des infolens, les ornemens de l'autel déchirés. Mais la Nation ne foutenoit point les coupables, & aucontraire elle procédoit contre eux. & prétendoit bien les soumettre à une réparation convenable. Cependant Châteaufort lui fit signifier qu'il ne la recevroit plus dans la chapelle de son collége, jusqu'à ce que les auteurs du scandale eussent été punis, & les ornemens réparés : & il s'autorisoit d'une conclusion de toute la maison, disoit-il, qui même avoit été notifiée au supérieur Jean Balue élû évêque d'Evreux,

302 Histoire de l'Université ensorte qu'il n'étoit plus le maître de se relâcher sur cet article. La Nation prit un parti ferme. S'étant assemblée le dix-neuf Mars, elle déclara qu'à tort le grand maître s'en prenoit à elle, pour une faute dont elle poursuivoit sa réparation. Que d'ailleurs le collége de Navarre étoit foumis à la Nation, qu'elle avoit droit de le réformer: & que ce n'étoit point à l'inférieur à faire la loi à ses supérieurs. Elle conclut qu'elle continueroit de célébrer ses offices dans la chapelle du collége de Navarre. Et de fait elle continua, & elle a conservé sur ce point fa possession jusqu'aujourdhui. Châteaufort avoit même usé de mauvaise foi. Il s'étoit targué du suffrage de tous les suppôts de la maison: & deux d'entre eux le démentirent dans l'assemblée de la Nation, & protestérent qu'ils n'avoient nullement entendu parler de la conclusion qu'il alléguoit. C'est ainsi que pour réussir dans un dessein que l'on croit louable, on mêle souvent des moyens qui ne le sont point.

Guerre du L'année 1465 est celle de la guerre Bien public du Bien public, qui mit Louis XI Part que l'Université dans un grand danger, & qui lui infprendaux af- pira une douceur politique, dont l'U-

DE PARIS, LIV. VIII. 303 niversité se trouva bien. Deux jours saires de l'Es après la bataille de Montlhéri, qui se tat. donna le seize Juillet, le roi vint à Hist. Un. Paris, & comme il étoit sage dans p. 676. 677. l'adversité, il s'appliqua à se rendre Hist de Paaimable, il affecta des manières po-p. 852. pulaires, il écoura les conseils de Daniel, Guillaume Chartier évêque de Paris: Hift. de Ir. & ce prélat lui ayant représenté qu'il convenoit à un roi d'avoir autour de sa personne de fidéles conseillers, gens de probité & d'honneur, qui aimassent la paix, & qui fussent capables de modérer les maux de la guerre, Louis appella à son conseil six membres du parlement, six maîtres de l'Université, & six bourgeois de la ' ville. Ce fut aussi alors qu'il accorda à l'Université la confirmation de son exemption du droit de quatriéme sur le vin, dont j'ai parlé d'avance. Le vingt-huit Juillet l'Université célébra une procession à sainte Catherine du Val des Ecoliers, & au retour elle harangua le roi, l'exhortant à la paix par la bouche du docteur Jean Panechair. La paix étoit son unique vœu, & tel fut aussi l'objet du discours que Guillaume Erard fit en son nom trois jours après au chancelier de

France. Le roi étant parti pour Rouenle dixiéme jour d'Août, nomma gouverneur de Paris le comte d'Eu, & ilen informa l'Université par une lettre qui fut recûe & lûe le dix-sept

qui fut reçûe & lûe le dix-fept.

L'absence du roi donna sieu aux princes ligués de manœuvrer auprès des Parisiens, pour tâcher de les gagner à leur parti. Le duc de Berri, frére du roi & chef de la ligue, sit porter à Paris quatre lettres, adressées aux bourgeois, au parlement, au clergé, & à l'Université. Il y faisoir valoir la pureté de ses intentions, qui n'étoient autres, disoit-il, que le soulagement des peuples, & la bonne administration des affaires du royaume; & il exhortoit ceux à qui il écrivoit de se joindre à lui & aux princes ses confédérés.

Le devoir des Parisiens éroit sans doute de n'écouter aucunes propositions de la part des chefs d'une armée qui faisoit la guerre au roi. Mais rien ne flatte plus & les corps & les particuliers, suivant la remarque du P. Daniel, que l'honneur d'avoir quelque part aux grands événemens. D'ailleurs les raisons des princes étoient spécieuses. Les Parisiens se prêtérent:

BE PARIS, LIV. VIII. 30¢ & ils ordonnérent une députation au duc de Berri, à la tête de laquelle se mit l'évêque de Paris, & dont faisoient partie quatre maîtres de l'Université. La négociation dura quelques jours, pendant lesquels le comte d'Eu, inquiet & mécontent de ce qui se tramoit, garnit de troupes les postes importans de la ville, & en remplit même les colléges. L'Université s'en plaignit: & le comte, ne voulant ni accorder ni refuser, répondit d'une maniére vague qu'il y pourvoiroit. Cependant le roi arrive en toute diligence, rompt le cours d'une négociation entamée sans son autorité, & punit même de l'exil cinq de ceux qui avoient été en députation vers le duc de Berri, & entre autres Jean Luillier ancien Recteur de l'Université & curé de S. Germain de l'Auxerrois. Encore le prince fut-il beaucoup loué de n'avoir pas poussé plus loin la sévérité dans un si juste sujet d'indignation.

Les circonstances obligeoient Louis XI à user d'une douceur, qui n'étoir point dans son caractère. Il la porta dans le traité qu'il conclut avec les princes confédérés jusqu'à un excès.

206 Histoire de l'Université qui devoit leur apprendre à s'en défier. Il leur accorda à chacun tout ce qu'ils voulurent, & il céda en particulier à son frère le duché de Normandie. Le traité en fut conclu au mois d'Octobre : & dès le mois de Décembre suivant, il reprit cette riche province : & le treize Janvier 1466 il écrivit à l'Université, que la Normandie étant unie à sa couronne, il n'avoit pas pû l'aliéner; & que s'il avoit promis de la donner à son frère, il ne s'y étoit porté que par le morif d'éviter un plus grand inconvénient. Que par conséquent on ne devoit pas s'étonner qu'il y fût rentré à main armée. L'Université répondit à la lettre du roi par des félicitations sur l'heureux succès de son entreprise, & en lui recommandant le député qu'elle avoit auprès de sa personne.

Première leçon dans l'U- 1466, l'Université de Bourges compiversité de Bourges commença ses exercices, & la première mença ses exercices, & la première de Paris, Jean se sont de l'Université de Paris, Jean Béguin. Ce premier docteur de l'Université de Bourges ne se conformoir

> pas au vœu de la compagnie dans laquelle il s'étoit formé. L'Université de

Paris, Liv. VIII. 307 Paris continuoit encore, suivant que je l'ai marqué d'avance, ses oppositions au nouvel établissement.

Vers le même tems, quelques thé-Propositions ses soutenues aux écoles de la rue du erronées, dé-Fouarre firent du bruit, & excitérent furées. Se cenle zéle des défenseurs de l'orthodoxie. des Nomi-La Faculté de Théologie en censura trois propositions, qui paroissent des par. T. V. extensions de la doctrine de l'Univer-P. 678 67 fel reellement existant, & qui con- D'Argentre, duisent au système impie enseigné de-coll. jud. de puis par Spinosa. Plusieurs autres novis error. avoient été déférées. Mais comme la Faculté de Théologie ne crut pas qu'elles intéressassent la Foi, elle les renvoya à l'Université, qui, avant que d'en porter son jugement, voulut qu'elles fussent examinées par des régens de la Faculté des Arts. Duboullai pense que ces propositions avoient été avancées par un professeur attaché à la fecte des Nominaux, qui fe renouvelloit alors dans l'Université, comme il est expressément marqué dans le regître de là Nation de France sur cette année. Les opinions des Nominaux acquirent un tel éclat, & produisirent une telle chaleur dans les esprits, que le roi fur obligé d'en prendre connois-

408 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ fance & d'y mettre ordre, ainsi qu'on le verra dans la fuire.

Livres de ma ¤éε.

Les livres d'un certain Arnold Defgie condam-marêts, pleins de folies & de superstitions magiques, furent aussi soumis par le roi en 1466 à l'examen de l'Université. Elle s'assembla le vingt-huit Octobre, & nomma des députés de toutes les Facultés & Nations. Le dix Novembre dans une seconde assemblée, le vénérable docteur Thomas de Courcelles, doyen de l'Eglise de Paris, chef de la députation, fit son rapport, & conclut à censurer ces livres comme infectés du venin de la magie & de l'idolatrie. Son avis fut suivi, & l'on adopta aussi la lettre qu'il avoir dressée, pour rendre compte au roi de l'exécution de ses ordres.

Dans cette même assemblée du dix Novembre, il fut question de quelques

autres affaires.

Faire concermal-de la con fervation.

Par. T. V **p.** 678, 679

Un notaire avoit été mis en prison mant le tribu- par des huissiers, lorsqu'il mettoit à exécution des lettres du tribunal de la Hist. Un. conservation. La Nation de France fue d'avis que les huissiers fussent excommuniés par le conservateur apostolique, jusqu'à ce qu'ils eussent réparé l'injure faite par eux au notaire & à l'Université.

DE PARIS, LIV. VIII. 309

La charge de syndic de l'Université Et le syndi étoit depuis assez longtems réunie à cat de l'Uni celle de promoteur du tribunal de la conservation. Un vieillard, incapable . 583 6 par l'âge de remplir ces deux charges, T. V. ubi su les possédoit alors. Guillaume Fichet, Procureur de la Nation de France, homme d'esprit & de tête, proposa de les séparer suivant l'ancien usage, & de requérir l'Université qu'elle élût un fyndic, & même, si elle le jugeoit à propos, un promoteur. La Nation acquiesça à la représentation de son Procureur. Mais je ne puis dire quelle fut la suite de cette affaire: si ce n'est qu'il paroît que depuis ce tems, les deux charges de syndic & de promoteur ne furent plus accumulées fur une seule tête, ce qui étoit réellement suiet à inconvénient.

Enfin Guillaume Fichet, qui étoit de la maison de Sorbonne, parla aussi Robert de à la Nation de l'obit du fondateur de Sorbonne, ce collège: & nous apprenons par son récit que l'obit de Robert de Sorbonne se célébroit tous les ans avec beaucoup de solennité, & que l'Université y assistoit en corps, présidée par le Recteur. La reconnoissance envers les bienfaiteurs, & la priére pour

410 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ les morts, étoient alors des devoirs chéris & respectés, & le sentiment intime produisoit l'exactitude & même le zéle pour le cérémonial extérieur.

La Nation de France fit le vingt-

Droits des les colléges

Nations sur quatre du même mois de Novembre de leur res un usage éclatant de son droit d'inspection, de visite, & de réforme, sur les colléges de son ressort. Elle nomma un principal du \* collége de la Marche. Le fait ne nous est point suffisamment expliqué, & je ne puis dire si cette nomination tint. Mais il est énoncé dans la conclusion, que la Nation a le droit de visiter, réformer, instituer & destituer les boursiers, les procureurs, & les maîtres des colléges fondés par les sujers de ses provinces.

Je ne dois pas omettre qu'en cette Confeillers au parlement même année 1466 André Pelé, conla Nation de seiller au parlement, ancien Recteur, fut établi & reconnu doyen de la Tribu

Hift. Un. **8**67.

Par. T. V. de Tours dans la Nation de France. 💤 678 🔗 Duboullai rapporte un autre exemple semblable de l'année 1469.

L'Université éprouva bien des diffi-

<sup>\*</sup> Ce collége est aujourdhui de la Nation d'Allemagne. Alors il appartenoit à celle de France.

DE PARIS, LIV. VIII. 311 cultés, dans l'année 1467 & les suivantes, par rapport à ses priviléges, à l'exercice de son droit sur les bénésices, au maintien de la Pragmatique Sanction. Elle sut inquiétée par le roi, par le pape, par les généraux des aides. Ces saits se croisent, & je les raconterai à peu près suivant l'ordre des dates.

Louis XI étoit au-dessus de ses af- Députation faires en 1467, & il le fit sentir à sité au roi, l'Université, par une façon de procéder pour l'éxerplus rigoureuse & plus absolue. L'U-droit aux béniversité l'avoit prié par ses députés de nésses. protéger ses suppôts en ce qui concer-Hist. Un. noit la nomination aux bénéfices, & p. 680--682, de prendre des arrangemens qui missent leur droit en sûreté à cet égard. Car, suivant que je l'ai remarqué, il n'y avoit point alors de forme constante, ni aucun ordre bien établi, fur la manière de pourvoir aux bénéfices en France. La Pragmatique Santion n'étoit ni abolie, ni solidement subsistante. Pie II l'avoit anathématifée: Louis XI avoit donné une déclaration pour l'annuller : & cette déclaration n'étoit ni enregîtrée dans les cours, ni soutenue par le roi, ni d'un autre côté révoquée. Tout étoit flot\$12 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tant & incertain. Ainsi l'Université ne sachant à quoi s'en tenir, s'adressoit d'une part au roi, de l'autre au pape, pour ne point laisser périr ses

droits aux bénéfices dans une situation si mal décidée.

Réponse du

La réponse du roi fut apportée à l'Université par des commissaires : & elle n'étoit point dure, mais pleine d'ambiguité & d'artifice. Le roi assûroit l'Université de Paris sa fille d'une bonté paternelle : & il ajoutoit qu'il négocioit actuellement avec le pape, (qui étoit alors Paul II) pour obtenir de lui un accord, dans lequel les intérêts de l'Université seroient soigneusement ménagés. Il disoit vrai en annonçant une négociation entamée avec le pape. Mais il n'avertissoit pas que la base du traité devoit être l'abolition de la Pragmatique, & l'éxécution de sa déclaration, dont l'effet avoit été suspendu.

Avis & ordres intimés cés fur un ton plus roide. Premiérede sa part à
l'Université, ment le roi recommandoit aux suppôts de l'Université de se donner de
garde d'une acienne pratique vicieuse,
suivant laquelle il leur arrivoit quelquesois de s'immiscer avec peu de re-

tenue

DE PARIS, LIV. VIII. 313 tenue dans les querelles entre les princes, & d'en Lire le sujet de leurs discours & de Teurs écrits, dans lesquels ils favorisoient même souvent le parti contraire à leur souverain : ce qui n'avoit pas peu contribué à enfler le courage des adversaires de l'autorité royale. S'il survenoit quelque nouvelle dissension, ce qu'il témoignoit regarder comme un grand malheur, pendant qu'il ne songeoit qu'à en préparer la matière, il menaçoit des plus grandes peines les murmurateurs, & avertissoit ceux qui ne croiroient pas avoir assez de force sur euxmêmes pour contenir leurs langues, de se retirer dès le moment actuel, pour éviter de plus grands dangers.

Par le second article il ordonnoit que l'on remît en vigueur un ancien réglement, suivant lequel un commissaire du roi devoit assister à l'é-p. 53. lection du Rectéur. Pour appuyer ce réglement, il disoit qu'il n'étoit pas juste de disposer de la fille, sans que le pére en sût instruit. Il consentoit néantmoins que l'Université choisit elle-même ce commissaire, & qu'elle

le tirât de son corps,

Le Recteur fit connoître les inten-Tome IV. O comte de

tions du roi à l'Université assemblée le lundi vingt-sept Amil: & il exposa de plus qu'il avoit vu le comte de Dunois, pour lui demander son appui Dunois pour & sa protection dans l'affaire de la l'PUniversité. nomination aux bénéfices. Que cet illustre comte, plein d'une affection sincère & cordiale pour l'Université, après les éloges les plus magnifiques prodigués à la compagnie, avoit promis de la servir de tout son pouvoir. Qu'il lui avoit même donné un confeil, avertissant le Recteur & les Députés qui l'accompagnoient de la prochaine arrivée des légats du pape, qui pourroient, si l'on n'y prenoit garde, gagner le roi par leurs adroites insinuations, & le déterminer au parti le plus avantageux à la cour de Rome, & le moins favorable à l'Université. Qu'il falloit donc les prévenir par une députation promptement envoyée au roi: & que lui d'un côté, les députés de l'autre, parlant avec force pour l'Université, il seroit permis en ce cas d'espérer un bon succès.

314 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Ce témoignage de l'estime & de la bienveillance d'un héros pour l'Université nous fait trop d'honneur, pour ne pas mériter d'être observé avec soin. DE PARIS, LIV. VIII. 315

Duboullai ne rapporte que la dé-Delibération

libération de la Nation de France sur de l'Univer la réponse & les ordres du roi. Mais ponse & le on peut présumer que celles des au-ordres du roi tres compagnies y furent conformes. Elle annonce la foumission la plus parfaire. On remercie le roi de ses bontés paternelles pour l'Université : on lui promet pleine obéissance par rapport aux deux article requis par ses commissaires, en ajoutant néantmoins que l'on espére qu'en même tems qu'il renouvelle un ancien réglement, il voudra bien aussi faire revivre les priviléges de la compagnie qui sont tombés en désuétude. Enfin on se répand en actions de graces bien sincé. res pour le comte de Dunois.

Toute cette délibération n'aboutit pas à un grand effet. Je ne vois point, ni qu'il foit fait aucune mention dans la suite de la présence d'un commissaire du roi à l'élection du Recteur, ni que les priviléges de l'Université ayent été protégés par l'autorité royale. Au contraire Louis XI voulut peu de mois après y porter une violente at-

ceinte.

Il s'étoit mis en tête, soit pour intimider ceux qui penseroient à lui faire la 316 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Elle conser- guerre, soit pour connoître lui-même ve à ses éco-ses forces, d'enroller & de distribuer liers l'éremption de en brigades sous dissérentes bannières porter les ar- tout ce qu'il y avoit d'hommes à Paris

Hill. Un. capables de porter les armes, depuis Par. T. V. l'âge de seize ans jusqu'à soixante. Il Daniel . Hift. de Ir. sité. Guillaume Fichet alors Recteur Hist. de Pa-osa résister à ce redoucable prince, sur

p. \$58.

ris, T. II le fondement que fa profession des armes étoit incompatible avec les études : que les privilèges de l'Université l'en dispensoient, que les loix de l'Eglise la lui interdisoient, & ne lui laissoient d'autres armes que les priéres à Dieu, qu'elle offroit sans cesse pour la conservation & la prospérité du roi. Une confidération particulière, & tirée de la circonstance du tems, yenoit encore à l'appui. Le Recteur alléguoit que l'Université se trouvoit actuellement peu garnie de sujets, par une suite des guerres, & de la peste qui avoit ravagé Paris l'année précédente : & que la nécessité impolée à ses écoliers de prendre les armes acheveroit de la dépeupler, parce qu'elle seroit une raison aux parens de ne point envoyer leurs enfans à ses écoles. Ces représentations ne furent

DE PARIS, LIV. VIII. 317 point inutiles. Il se fit le quatorze Septembre une revûe de toutes les troupes de Paris, qui se montérent à quatre-vingts mille hommes. Je vois qu'il y est parlé non seulement des banniéres des corps de métiers, mais des étendards ou guidons du parlement, de la chambre des comptes, des généraux des aides, du châtelet, de la ville: & il n'y paroît ni bannière, ni étendard de l'Université. Le confeil du roi revint à la charge, & il fallut que Guillaume de Châteaufort grand maître de Navarre y plaidât de nouveau une cause si intéressante pour le corps, & si persévéramment attaquée. Son discours fut approuvé dans l'assemblée de l'Université du jeudi quinze Octobre: & depuis cette date il n'est plus mention de l'affaire des armes. L'Université offroit de faire célébrer toutes les semaines une messe pour le roi, à laquelle assisteroient en grand habit le Recteur, les Doyens, les Procureurs, & les Régens. Je ne sais point si cette offre fut acceptée. Mais quelques années après, le roi, comme nous le verrons, demanda luimême des messes à l'Université.

Pendant que la difficulté touchant

318 Histoire de L'Université

les armes subsistoit encore, il en étoit Nouveaux efforts pour survenu une autre bien plus épineuse abo!ir la & plus importante au sujet de la Prag-Pragmatique , travermatique Sanction. Le pape Paul II, sés par le parlement & différent de son prédécesseur en ce par l'Univer qu'il étoit peu lettré & peu ami des gens de Lettres, lui ressembloit & Hift. Un. Par. T. V.

Par. T. V. Pimit p. 682-684. contr Hift. de Pa-

> Daniel. Flouri.

ris , T. II.

p. 859.

l'imitoit parfaitement dans le zéle contre la Pragmatique: & Louis XI le soutenoit. Jean Jouffroi, cardinal d'Albi, qui avoit négocié l'abolition de cette loi au nom & de la part de Pie II, & Jean Balue évêque d'Evreux, nouveau cardinal, & plein d'ardeur pour faire sa cour en même tems au pape & au roi aux dépens de la difcipline & des maximes Gallicanes, étoient venus à Paris dans l'intervalle entre le vingt-sept Avril & le vingtcinq Juillet, envoyés par le pape Paul pour consommer l'affaire entamée sous son prédécesseur. Les principaux obstacles qu'ils pouvoient craindre, devoient venir de l'Université & du parlement. Il semble que les deux légats cussent partagé entre eux l'ouvrage, & que le cardinal d'Albi eût pris l'Université pour son lot, & Jean Balue le parlement.

Nos annales retentissent des éloges

de la courageuse résistance du procureur général Jean de S. Romain, qui arrêta tout court Jean Balte, & qui empêcha l'enregîtrement des lettres d'abolition de la Pragmatique, sans s'effrayer des menaces du cardinal, & sans craindre même d'encourir l'indignation du roi pour son service & pour celui de l'Eglise & de l'Etat. Cet acte vigoureux du procureur général est daté du premier jour d'Octobre.

Dès le vingt-cinq Juillet précédent, le cardinal d'Albi avoit commencé d'agir auprès de l'Université, mais sans montrer dabord son dessein. Le do-Cteur Jean Boulanger parut dans l'afsemblée avec des lettres de créance de sa part: & il se plaignit de l'abus que faisoit de son pouvoir le conservateur apostolique, déclarant que si l'Université n'y mettoit ordre, le pape défendroit à tous les prélats du royaume d'avoir aucun égard aux sentences émanées de ce tribunal. On ne peut disconvenir que le conservateur ne se fût porté à des excès intolérables, s'il est vrai, comme l'assûre Jean Boulanger, que ce juge eût absous des gens excommunies par le pape, & qu'au contraire il en eût excommunie d'autres,

320 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ qui actuellement résidoient & travailloient en cour de Rome, & jusqu'à des audifeurs de Rote. L'Université donna sur ce point satisfaction au légat, & promit d'avertir son conservateur apostolique de se contenir dans les bornes de sa jurisdiction légitime.

La seconde partie de la commission

de Jean Boulanger avoit une apparence plus douce, quoique peu fatisfaisante encore pour l'Université. Il étoit chargé de lui vanter la bienveillance (prétendue) du pape Paul II envers les hommes doctes. Ce pontife avoit notifié à l'Université sa promotion dès le mois d'Octobre 1464: & il paroît qu'elle ne s'étoit pas empressée de lui faire réponse. Boulanger exhorta donc la compagnie à ne pas différer d'envoyer au pape, soit une députation, soit du moins des lettres de félicitation & de supplique en même tems, & de lui recommander trente ou quarante de fes plus dignes suppôts, qui ne manqueroient pas d'être pourvûs de bons bénéfices. Cette offre étoit peu considérable pour un corps aussi nombreux. L'Université répondit assez séchement & en termes généraux, qu'elle prioit le légat & le Touverain pontife de lui conferver leur affection.

Hift. Un.

A la fin du mois de Septembre, l'objet de la légation du cardinal d'Albi se manisesta, & les lettres du pape & du roi pour l'abrogation de la Pragmatique surent connues. Guillaume Fichet étoit encore Recteur, & l'Université sous sa présidence appella au sur concile. Il sur question de cet appel dans l'assemblée du quinze Octobte, qui l'approuva, & en sit mettre l'acte dans les archives de la compa-

gnie.

Cette démarche étoit fort propre à irriter la cour de Rome: & néantmoins l'Université demandoit dans ce même tems au pape la confirmation. de ses priviléges. Le nouveau Recteur, qui fut chargé de poursuivre cette confirmation auprès du légat, étoit homme foible, & il usa de ménagemens timides. Lorsqu'il se présenta au cardinal d'Albi, il ne se fit point accompagner des Procureurs, qui sont néantmoins son conseil nécessaire, & il prit avec lui des députés de son choix, plus souples & plus traitables. Ainsi le cardinal ayant fait des reproches à l'Université de l'appel interjetté par elle au concile, quoiqu'elle dût bien savoir que le pape Pie II

322 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ avoit excommunié tous ceux qui use-roient de cette procédure, ni le Receteur, ni les députés ne répondirent un seul mot. Ce lâche silence sur improuvé en termes exprès par l'Université dans l'assemblée du 15 Décembre.

Les oppositions qu'éprouvoit l'abolition de la Pragmatique Sanction, obligérent les ennemis de cette loi de suspendre leurs efforts, jusqu'à ce que de nouvelles circonstances lui donnérent lieu de les renouveller.

L'affaire des armes & celle de la Pragmatique, sont les plus importantes dont l'Université se soit occupée dans l'espace de tems dont je parleici.

Faits moins Elle eur encore à défendre celui de détaillés.

Hist. Un. le plus précieux, & qui consiste en ce p. 682-684 que ses suppôts ne peuvent être tirés hors de Paris pour plaider en matière civile ou criminelle.

p. 686. Elle agit auprès des généraux des aides, pour obtenir qu'ils laissassent du droit de vendre en détail les vins de leur crû, sans être sujets à aucune imposition.

p. 686. 687. Elle résista à une décime imposée par le pape, à laquelle néantmoins

DE PARIS, LIV. VIII. 422 le roi décida qu'elle devoir se soumettre.

Elle travailla à procurer à ses suppôts un arrangement qui leur assurât l'entrée aux bénéfices : & le roi proposa d'affecter aux gradués des Universités deux mois sur chaque année. C'étoit rabattre la moitié de ce que leur accordoit la Pragmatique Sanction. Suivant le plan du roi les gradués de Paris devoient avoir la préférence, toutes choses égales d'ailleurs, sur ceux des autres Universités.

Les chanoines de S. Quentin dans le diocése de Noyon demandérent l'ad-Par. T. P. ionction de l'Université de Paris contre les Franciscains de leur ville, qui empiétoient sur leurs droits &'sur ceux des curés :: & après sune première délibération, dans laquelle les avis furent partagés, le 23-Août 1468 trois Facultés, le Droit, la Médecine, & les Arts ; se réunirent pour accorder l'adjonction demandée. Le crédit des Mendians dans la Faculté de Théologie empêcha apparemment celle : ci de se joindre à ses sœurs.

· Au contraire elle se trouva d'accordiavec les Facultés de Médecine Hift Un.

324 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ & des Arts contre celle de Droit, pour la nomination qui fut faite le même jour d'un avocat de l'Université au Châtelet.

Hift. Un. Par. T. V. p. 689, En 1469 Louis XI voulant renouveller le projet qu'avoit eu Charles VII son pére d'ériger un parlement à Poitiers, la ville de Paris, dont ce nouvel établissement auroit beaucoup diminué la splendeur, sit sur ce sujet au roi des représentations, qu'appuya l'Université. La bonne intelligence régnoit entre l'Université & la Ville, & elles se portoient volontiers à se secourir mutuellement.

Mort de Thomas de Courcelles docteur Courcelles.

Hist. Un. Paris, proviseur de Sorbonne, qui du
1. 689-917 rant le cours d'une longue vie rendit toujours de très grands services à l'Egli-

Eglié du fe & à l'Université: » Esprit puissant, quinque se dit Mézerai, » admirable pour sa doele. » Etrine, mais encore plus aimable 
» pour sa modestie. » Dans cer éloge 
l'historien François copie & abrége 
Æneas Sylvius, qui avoit bien connu 
Thomas de Courcelles au concile de 
Bâle. Voici le portrait original en en-

toutes nos plumes & toutes nos bouches.

L'origine de l'imprimerie est une gloire étrangére à la France & à l'Université de Paris. Elle appartient à la nation Allemande, si justement renommée pour son génie aussi inventif que patient & laborieux. On me permettra néantmoins de nous revendiquer une légére portion de cette gloire, pour avoir contribué à l'instruction de l'un des inventeurs de l'art de l'imprimerie. Pierre Schoeffer, qui donna à cet art admirable son dernier dégré de perfection, par l'invention de la fonte des caractéres, étudioit en 1419 dans la très glorieuse Université de Paris, comme il s'exprime lui-même.

Mayence, Strasbourg, & Harlem, fe disputent l'honneur d'avoir inventé l'imprimerie, de manière néantmoins que jusqu'à ces derniers tems la première de ces trois villes avois pour elle les suffrages de presque tous les doctes, qui n'avoient point d'intérêt dans la querelle. Mais en 1740 M. Schepflin, l'un des ornemens de l'Université de Strasbourg, défendit par des preuves

118 Histoire de L'Université toutes nouvelles la cause de sa patrie. dans un mémoire lû à l'académie des Infcriptions & belles Lettres de Paris, dont il est membre: & je ne vois pas qu'après avoir lû ce mémoire, on puisse se refusor au partage qu'il fait ontre Strasbourg & Mayence, donnant à Strasbourg les premiers essais de l'art encore grossier, & à Mayence le cou-

ronnement & la perfection.

Le premier de tous les livres imprimés qui porte une date certaine, est le Pseautier in-folio de Mayence, donné en 1457 par Jean Fust & Pierre Schoeffer, dont il éxiste un éxemplaire dans la bibliothéque impériale à Vienne. M. de Boze sécretaire de l'académie des belles Lettres en a recouvré un autre, dont il donna une notice à l'académie en 1740, & qui depuis sa mort a passé, avec le reste de sa curieuse bibliothéque, entre les mains de M. le président de Côte. Il est en lettres de bois, mais mobiles. Le Razionale Durandi fut imprimé par les mêmes artistes & au même lieu en 1459, avec des caractéres de métal fondu, & il est par conséquent le premier ouvrage qui ait paru de l'art de l'impri-

DE PARIS, LIV. VIII. 129 merie entiérement perfectionné. \*

Les inventeurs furent jaloux de conserver & de renfermer entre eux leur sécret: mais il échappa à leurs précautions en 1462. La ville de Mayence alors fe trouvant dans une situation violente & dans un grand trouble, à l'occasion de la guerre survenue entre deux prétendans à l'archevêché, les ouvriers de Fust & de Schoeffer se dispersérent, & portérent la connoissance & la pratique du nouvel art en différentes villes d'Allemagne. Ulric Géring de Constance, Martin Krants, & Michel Friburger de Colmar, furent du nombre de ceux qui recueillirent cette précieuse invention, & qui s'y rendirent habiles: & ils furent appolés à Paris & établis dans le collége de Sorbonne par Fichet & la Pierre. Ce dernier étoit Allemand de naissance, comme les imprimeurs

\* Ceux qui souhaite- | approfondies. Ce sont sont s'instruire à fond de ce qui regarde les premiéres productions de la typogtaphie naissante, trouveront satisfaction dans l'ouvrage d'un artifte habile, qui joint au tact fin de l'homme du métier les recherches les plus éxactes & les plus

deux dissertations de M. Fournier le jeune, graveur & fondeur de cara-Aéres d'imprimerie, l'une fur l'origine de l'art de graver en bois, l'autre fur l'origine de l'imprimerie , à Paris 1753 & 1759.

il y eut à soutenir des procès, dont il sortit glorieusement. Il s'y acquit même de la réputation & du crédit. Il devint camérier du pape Sixte IV, & grand pénitencier: & ces dignités pouvoient lui frayer le chemin à de plus hautes: mais il mourut trop tôt. Je ne vois pas qu'il soit fait mention de lui depuis l'an 1474.

Sur Jean de Jean de la Pierre, ami de Guil-

laume Fichet & son associé dans l'établissement de l'imprimerie en Sorbonne, étoit né en Allemagne, comme je l'ai dit, peut-être à Bâle, où il passa les derniéres années de sa vie. Il fut Recteur de l'Université en 1469, p. 889. 890. & il prit ensuite le dégré de docteur en Théologie. Il avoit comme Fichet du goût pour les belles Lettres, & dans ce genre il s'attacha particuliérement à la Grammaire, qu'il professa en Sorbonne étant docteur en Théologie, & dans laquelle il eut pour disciple le célébre Jean Reuchlin. Il fit imprimer par Ulric Géring quelques ouvrages \* de Laurent Valle, qui traitent de l'élégance & de

la pureté de la diction Latine, & qui

<sup>\*</sup> Voyez en les titres dans Chevillier, Orige de l'Imprimerie, p. 37.

DE PARIS, LIV. VIII. 339 furent revûs par un de ses amis, homme de cour, que je ne connois point d'ailleurs, mais qui est un personnage intéressant dans la littérature. Pierre-Paul Senilis, sécretaire de Louis XI, & attaché au service de ce prince, sur les sollicitations de Jean de la Pierre, se chargea de préparer l'édition de Laurent Valle, mais en protestant qu'il entreprenoit un travail au dessus de ses forces. Le tour élégant qu'il donne à ses excuses dément & trahit sa modestie. » 2 C'est un soin, dit-il dans sa lettre à la Pierre, » gui demande » du favoir & du loisir : & vous favez » mieux que personne combien l'un » & l'autre me manquent. Les cours » des rois sont plus propres à rendre » ignorans ceux qui savoient quelque Les chose, qu'à orner l'esprit de ceux » qui ne savoient rien: & les tems ora-» geux où nous vivons éxigent moins "l'usage du papier & de la plume, » que celui du cheval & de l'épée. »

digna & pernecessaria, fed quæ doctum virum & otiosum postulat, quorum mihi neutrum adesse tu optimus testis es. Nam & magnorum principum aulz non ex imperitis lit-

2 Est prosectò res ista 1 teratos, sed ex litteratis imperitos facere confuerunt : & hac procellosa tempora non chartam & calamum, sed equos fibi gladiumque deposcunt.

314 Histoire de l'Université La Pierre après avoir brillé dans l'Université de Paris, se transporta à Bâle, & enseigna avec gloire dans cette ville la Philosophie d'Aristore. Il eur part à l'établissement de l'Université de Tubingue, dont il alla mettre en train les études & les éxercices. Il joignoit une piété éminente à ses grandes connoissances. Nommé par l'évêque de Bâle à un canonicat de la cathédrale de cette ville, il commença par se défaire de plusieurs bénéfices qu'il avoit. Le goût de la retraite le porta à entrer dans l'ordre des Chartreux: mais dans sa solitude il ne renonça pas à la culture des Lettres, surtout des Lettres saintes: & de sa cellule il dirigeoit les éditions que donna des œuvres de S. Ambroise & des épîtres de S. Augustin le docte imprimeur. Amerbach, qui avoit été son disciple. Il vécut jusques vers la fin du quinziéme siécle.

Sur Ulric Géring. Tels ont été les deux maîtres de l'Université, qui ont appellé l'art de l'imprimerie en France. Ulric Géring, qui l'y a apporté, mérite aussi d'être plus particuliérement connu. Je le nomme seul, parce que seul des trois premiers imprimeurs de Paris il y éta-

blit sa demeure, & y resta jusqu'à la fin de sa vie. Ses deux associés, Martin Krants & Michel Friburger, se retirérent l'an 1477, depuis lequel on ne trouve plus de livres imprimés à Paris qui portent leurs noms.

Géring, plus fidéle à ses arrangemens, se fixa à Paris: & en 1483 il prit à loyer une maison rue de Sorbonne, où il éxerça son art jusqu'en 1508, deux années avant sa mort. Il fut constamment attaché à la maison de Sorbonne, où il avoit fait sa premiére demeure à Paris, & dont il ne s'éloigna jamais beaucoup: & comme cette maison alors étoit pauvre, il la foulagea & la secourut dans les occasions, par des libéralités que lui donnoit moyen de faire le gain qu'il tiroit de son commerce. La Sorbonne lui témoigna sa reconnoissance, en lui accordant le droit d'hospitalité, & & un logement à vie dans la maison. Géring n'étoit point marié, & dans l'acte de la concession dont je parle, avec la qualité d'imprimeur de livres, il prend celle d'écolier étudiant en l'Université de Paris. Il mourut en 1510, par. T. P. & par son testament il partagea ses p. 918. 919 biens entre les colléges de Sorbonne

336 Histoire de L'Université & de Montaigu. Il pouvoit avoir été lié d'amitié avec Standonck réformateur de ce dernier collége, & il fut bien aise sans doute de contribuer à la bonne œuvre d'un ami plein de piété & de zéle pour l'éducation des pauvres écoliers. Le legs étoit considérable. La Sorbonne eur pour sa moitié plus de 8500 livres d'argent comptant, outre ce qui lui revint des autres effets & des dettes actives du testateur. Elle en fit un bon usage. Elle ajoura quatre bourses semblables à celles du fondateur : & elle institua deux. chaires de Théologie, l'une pour l'ancien, l'autre pour le nouveau Testamens. Ces deux chaires, aujourdhui réduites en une, sont les plus anciennes de la maison de Sorbonne. Nos rois Henri IV & Louis XIII ont continué ce qu'avoit commencé la succession de Géring. Le collège de Montaign fit des acquisitions, & augmentations à ses bâtimens, de la partie du legs qui lui échut.

Par le court exposé que je viens de faire de l'introduction de l'art de l'imprimerie dans Paris, on conçoit quelle part y eut l'Université, & à combien juste titre cette mère des Lettres eut

dabord

dabord une grande autorité sur un art si étroitement uni aux Lettres, & qui lui doit son établissement.

J'ajouterai, pour faire connoître Trait singu sensiblement la rareté excessive & le prouve la ri prix exorbitant des livres avant l'im-rete & le pri primerie, un trait singulier que nous des livres. administrent les regîtres de la Faculté de Médecine. En 1471 lorsque Par. T. F. l'art de l'imprimerie ne faisoit que de naître à Paris, & y étoit encore peu connu, le roi Louis XI voulut enrichir sa bibliothéque d'un éxemplaire du principal ouvrage de Rasis ou Rhazès, médecin Arabe, qui vivoit dans le dixiéme siécle. La Faculté de Médecine en avoit un, & il s'agissoit d'en obtenir communication pour le transcrire. Le président de la Driesche se chargea de demander à l'emprunter, en exprimant que c'étoit pour le service du roi : & il lui fut prêté, mais moyennant douze marcs de vaisselle d'argent mis en gage, & une caution de cent écus d'or. Et la Faculté eut foin d'instruire le roi par une lettre des précautions qu'elle prenoit, lui faisant valoir néantmoins son obéissance & son zéle pour lui complaire.

Tome IV.

## 6. I I.

E fut en l'année 1470, comme Révolutions en Angleteron vient de le voir, que l'imre. Rejouissaces à Pa- primerie commença d'être connue &

pratiquée en France. Cette même année arrivérent en Angleterre de grandes & Par. T. V. étonnantes révolutions. Edouard IV,

Hist. de Pa-qui s'étoit fait roi au préjudice de ri, T. 11. p. 860. 861. Henri VI, fut attaqué par le comte de

Warwick; & dabord vainqueur, puis vaincu, il se vit enfin obligé d'aller chercher un asyle à la cour du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. La chûte d'Edouard & le rétablissement de Henri furent de grands sujets de joie pour Louis XI, qui voulut qu'il en fût rendu à Dieu de solennelles actions de graces dans Paris pendant trois jours consécutifs. Il en écrivit en particulier à l'Université, qui se conforma à ses intentions.

nivertité.

Peu de tems après, l'illustre héroine d'Angleterre Marguerite d'Anjou, épouse de Henri Paria par l'U. VI, tante de Louis XI, passa par Paris s'en retournant en Angleterre, d'où elle avoit été forcée de s'exiler depuis huit ans. Le roi son neveu lui

DE PARIS, LIV. VIII. 339 fit rendre les plus grands honneurs. L'évêque & toutes les compagnies de Paris allérent la recevoir hors la porte S. Jacques. Voici en quel ordre se disposa l'Université en l'attendant. Le Recteur occupoit la place la plus voifine de la porte, du côté de S. Etienne d'Egrès, & sur la même ligne après lui étoient rangés les docteurs en Théologie, en Droit, & en Médecine : de l'autre côté de la rue les quatre Procureurs des Nations regardoient en face le Recteur, & ils étoient suivis des régens ès Arts en leurs robes de cérémonies. Quand la reine arriva, Guillaume de Châteaufort la harangua au nom de l'Université : & cette princesse promit à la compagnie sa bienveillance & ses services. Elle ne put pas effectuer ses promesses. Dès l'année suivante une nouvelle catastrophe renversa du trône & priva de la vie son mari : & prisonnière ellemême, elle n'obtint sa liberté qu'avec peine, & revint passer tristement le reste de ses jours en exil dans la France sa patrie.

En l'année 1471 Louis XI crut avoir trouvé l'occasion de se venger du duc de Bourgogne, & il lui déclara 340 Histoire de L'Université

Sement de la guerre. Nous avons vû que Phifidélté éxigé lippe le Bel, environ deux cens ans fité par auparavant, étant en guerre avec Gui Louis XI. comte de Flandre, avoit pris des pré-

Par. T. V. C

cautions de bonté en faveur de l'Université par rapport aux sujets de ce prince rebelle qui étudioient dans ses écoles. Louis XI, défiant & ombrageux, suivit un système tout contraire. Il commença par exiger le serment de fidélité de tous les suppôts de l'Université, maîtres & disciples. Le vingt Janvier, en conséquence de ses ordres, tous les maîtres de chacune des Facultés, séculiers & réguliers, abbés & conseillers au parlement, en un mot tous ceux qui étoient gradués dans l'Université, de quelque état & condition qu'ils fussent, se rendirent aux Bernardins à huir heures du matin, & là prétérent serment entre les mains des commissaires du roi. Le même jour à une heure après midi tous les écoliers, boursiers, pensionnaires, martinets, séculiers & réguliers, comparurent en même lieu devant les commissaires, qui prirent leurs noms, & reçûrent leur serment, appellant ensemble tous ceux d'un même collége. Toute cette jeunesse s'acquira DE PARIS, LIV. VIII. 341 avec joie d'un si juste devoir. Ce n'étoient que cris d'allégresse, que vœux pour la prospérité du roi, qui faisoient bien voir combien les désiances de Louis étoient déplacées.

Il ne s'en tint pas là. Huit jours Quatre cente après il envoya à l'Université un sauf- jets du duc de conduit pour tous les écoliers, nés Bourgogne, sui paris. Sujets du duc de Bourgogne, qui paris. Voudroient se retirer dans leur pays. His. Un. C'étoit autant un ordre qu'une sûreté, par. T. V. & quatre cens environ prirent leur parti, & s'en allérent. Aussirôt après leur départ parut une ordonnance qui confisquoit les biens de tous les écoliers sortis de Paris, avec congé ou sans congé. L'Université sut touchée de leur sort, & intercéda pour eux : mais il n'est pas dit qu'elle ait été écoutée.

Rien n'échappoit à la vigilance de Greffier de la Louis XI. Antoine du Bosc, né dans la conservation partie de la Picardie qui obéissoit au destitué duc de Bourgogne, étoit greffier du tribunal de la conservation. Louis vou-lut qu'on le destituât, & l'Université, du consentement de son conservateur apostolique l'évêque de Meaux, donna la place à Robert de Mésangarbe, qui l'avoit manquée neuf ans auparavant.

Рij

342 Histoire de l'Université

L'Université défend ses priviléges.

Hift. Un. Par. T. V. p. 693.

Les priviléges de l'Université, souvent attaqués, étoient toujours courageusement défendus, mais avec peu de succès, lorsque la volonté du roi & son système politique s'y trouvoient contraires. Ainsi je vois que le vingttrois Avril 1471 dans une assemblée de l'Université, on se plaignit du traitement qu'éprouvoit Guillaume Morand bachelier formé en Théologie, détenu dans les prisons du petit Châtelet depuis plus de six semaines, non pour aucune faute qu'il eût commise, mais parce qu'il avoit le malheut d'appartenir à une patrie, qui s'étoir rendue coupable de rébellion contre le roi: & il n'est point dit que le prisonnier ait été délivré. Dans la même assemblée l'Université ayant pris des mesures pour revendiquer Pierre de Baris, principal du collége de Tournai, qui avoit été enlevé violemment par six archers, & mené en chartre privée dans une taverne voifine d'une des portes de la ville, d'où on se préparoit à le conduire plus loin; sur le bruit qui se répandit des mouvemens de l'Université, Batis fut mis en liberté, & vint dans l'assemblée même remercier ses libérateurs.

DE PARIS, LIV. VIII. 343

Le septième jour d'Août le Recteur Affaires conporta des plaintes à l'Université con-cheminiers.

tre les parcheminiers. Dans cette affaire, dans deux autres semblables en Priviléges de
l'Université,

1452 & 1469, & dans un procès qui p. 170. 171.

furvint aussi au sujet du parchemin,
& qui fut porté au parlement en
1472, ce que je trouve de plus digne
de remarque, se réduit à deux objets:

fraudes continuelles de la part des
parcheminiers, & autorité exercée
sur eux par l'Université, avec plein
pouvoir de correction & de résorme,
d'institution & destitution.

Au mois de Septembre il fut question d'une intervention de l'Univerfité sollicitée par les Cordeliers du traversé, &
grand couvent contre les Observanti par l'Unitins, religieux réformés de l'ordre de versité.

S. François, qui vouloient s'établir à Hist. Unitins.
Paris. L'Université accorda l'interp. 693 & vention demandée: & le roi y eut 694.
égard. Il déclara que ce n'étoit point son intention que les Observantins se bâtissent un couvent dans la ville, parce que cette nouveauté tourneroit au préjudice de l'Université, des fréres Mineurs anciennement établis à Paris, & des autres religieux mendians.

De nouvelles circonstances, plus

344 Histoire de l'Université

favorables, firent enfin, au bout de P. 874.

quinze ans, parvenir les Observantins Hift. de Pa- à ce qu'ils souhaitoient. En 1485 les religieuses de sainte Claire récemment établies à Paris, & accoutumées à être gouvernées par des religieux de l'Observance, demandérent à Charles VIII alors régnant, qu'il leur fût permis d'en avoir douze auprès d'elles. Ces saintes filles étoient protégées par la dame de Beaujeu, qui sans porter le titre de régente en avoit toute l'autorité. Le roi suivant les impressions de cette princesse sa sœur, envoya son chancelier à l'Université, pour la prier de se désister de l'opposition qu'elle avoit mise à l'établissement des Observantins. L'Université déclara, qu'en fille soumise elle obéiroit aux volontés de son roi & de son pére. Elle apposa néantmoins quelques restrictions à son consentement : & entre autres conditions elle exigea que le nombre des Observantins qu'elle admettroit dans son corps fût réduit à fix, & qu'ils ne fussent reçûs qu'en prêtant les mêmes sermens que ses autres suppôts.

Au mois d'Octobre 1470 il y eut division & partage dans la Nation de

DE PARIS, LIV. VIII. 349 France pour le choix d'un Intrant. Appel à la L'un des contendans en appella à la Faculté des Faculté des Arts qui prit connoissance Hift. Un. de l'affaire. Cet ordre de jurisdiction par T. V. étoit établi alors, & pratiqué sans au- p. 69+. cune contestation.

Au mois de Décembre \* deux Re- Contestation cteurs furent élûs. Il y eut appel porté pour le rector au parlement par l'une des parties. à l'amiable L'Université assemblée improuva cet dans l'Uniappel, & ordonna une députation au p. 694 & parlement, pour demander le renvoi728. de la cause. Le parlement donna un arrêt conforme à la requêre : & l'affaire fut terminée à l'amiable par des arbitres tirés du corps de l'Université.

Une querelle singulière occupa l'U- Dispute enniversité assemblée le vingt Février tre le Re-1472. Le Recteur s'y plaignit des Procureurs procureurs, qui de leur autorité & sans p. 695son consentement avoient convoqué

faute d'inattention dans Duboullai. Le fait dont il s'agit, & quelquesuns des précédens & suivans, rapportés une premiére fois sous l'année 1470, Le trouvent répétés, comme appartenans à l'année 1477 , pag. 727 , 728 , 329. Je ne vois rien qui fixe incontestablement la date de ces saits à l'une

\* Il y a ici une grande [ de ces années plutôt qu'à. l'autre : & en tout cas l'erreur n'est pas importante. Cependant si les arrêts du parlement qui fe trouvent à la pag. 728, ont été cités par Duboullai fous leur vraie date, alors il fera certain que la dispute pour le reâorat dont il est ici parlé,doit être rejettée à l'année 1477.

346 MISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ la Faculté des Arts; & spécialement du Procureur de France, qui avoit fait le rôlle de Recteur. Celui-ci se désendit hardiment, & il soutint que le Recteur ayant été averti de faire cette convocation, & n'en ayant tenu compte, étoit en faute, & que son droit en cette partie avoit été conséquemment dévolu aux procureurs. Ces raisons surent trouvées bonnes, & le Recteur ne put obtenir la réparation qu'il demandoit.

Dans ces mêmes tems l'Université

priviléges. sit à diverses reprises des démarches

Hist. Un. semblables à celles que j'ai déja plus

p. 694. 695. d'une fois rapportées, pour mainte
698. 701. nir l'exemption dont ses suppôts de
voient jouir, soit par rapport aux im
positions, soit en ce qui regarde le

service militaire. Ces objets revien
nent sans cesse: & je me contenterai

de les indiquer.

Robert Ga- Le seize Mars de la même année guin deman- 1472 Robert Gaguin, nouvellement versité un se- devenu général de l'ordre des Matucours pécuniaire pour sa rins, se présenta à l'Université assemblée, pour demander un secours pécunaison.

rer sa maison qui tomboit en ruine. Je ne trouve point dans Duboullai le discours qu'il fit à toute l'Université, mais seulement celui qu'il adressa à la Faculté de Théologie en particulier pour le même sujet. Ce discours est bien fait: le style, sans avoir toute la finesse de Latinité dont se piquoient alors les doctes Italiens, est néantmoins bon, pur, & correct.

On conçoir que l'orareur n'y épargne pas les éloges pour la Faculté de Théologie, & pour l'Université en général. Mais il a foin de les choisir propres à sa matière & à son dessein. » Trois édifices publics, dit-il, sont » furtout célébres dans cette ville, le » Temple auguste où est honorée la » mére de J. C. le Palais, qui est le 2 domicile de la loi & de nos rois, & » le collège des Maturins, qu'illustre » votre nom bien plus que le nôtre. Et » ie ne sais même si ce dernier ne » l'emporte pas pour la célébrité sur » les deux autres, qui ne sont connus » que des François; au lieu que les » Maturins sont à cause de vous re-» nommés dans tout le monde Chrén tien. n Cerre observation ouvre à l'orateur un beau champ pour déplorer le triste état d'une maison si fameuse, dont les murs sont non seule348 Histoire de l'Université ment fans aucun ornement, mais tombent de vétusté, & qui dans tout son extérieur annonce la misére.

Je ne puis dire quel fut le succès de ce discours auprès de la Faculté de Théologie: mais Robert Gaguin y témoigne que les Nations de France & de Normandie lui avoient déja montré leur générosité, en lui fournissant l'une dix-huit écus d'or, l'autre trente.

Robert Ga-Hift. Un.

. 916 O 19I , O ″o∬. de Hift.

Détails sur Robert Gaguin fut un des ornemens de l'Université, dans les tems dont je fais ici l'histoire. Il étoir né en Flandre Par. T. V. sur les confins de l'Artois. Etant entré jeune dans l'ordre des Trinitaires, il vint à Paris pour y perfectionner ses connoissances. Il s'attacha à l'étude du Droit, & il devint docteur & même doyen de cette Faculté. Il ne se renferma pas dans cet unique objet. Il cultiva aussi les belles lettres, & il y eut pour maître, comme je l'ai dit, Guillaume Fichet. Lorsque celui-ci fue parti pour Rome, Gaguin tint luimême école de Rhétorique dans le collége des Maturins, & il vit Jean. Reuchlin au nombre de ses disciples. Nous avons de lui plusieurs ouvrages: mais celui qui l'a furtout rendu

fameux, est son histoire de France, qu'il conduisit jusqu'à l'an 1499. Nous aurons plus d'une fois occasion de

parler de lui dans la suite.

Je trouve sous la date du vingt-Livre présen six Juin 1472 un fait assez mal cir-téà l'Univer constancié, que je ne crois pourtant cardinal pas devoir omettre. On lut dans l'af-Grec. Lemblée de l'Université une lettre d'un Par. T. V. cardinal Grec, qui envoyoit à la com-1. 697. pagnie un livre traduit par lui du Grec en Latin, la priant de le rendre public & de le mettre au jour, si elle l'en jugeoit digne. L'Université conclut d'un avis unanime, qu'avant tout ce livre devoit être soigneusement éxaminé par chacune des Nations & Facultés. Je ne sache point qu'il existât alors d'autre cardinal Grec que Bessarion, qui étoit actuellement légat en France: & la réponse peu obligeante qu'il reçût de l'Université, pourroit bien être l'effet & la suite de la mauvaise réception qu'il avoit éprouvée de la part de Louis XI, prince absolu & rigoureux, & qui n'auroit pas trouvé bon que l'Université rendît des honneurs à un ministre étranger, dont il ne croyoit pas avoir lieu d'être content.

350 Histoire de l'Université

Louis XI étoit dévot à sa manière: brées par l'U-& le duc de Bourgogne ayant renounive fité pour le roi vellé la guerre en cette année 1472, Hift. Un. & exercé d'horribles ravages dans la Par. T. V. Picardie, le roi fit demander à l'Uni**p.** 697. versité le secours de ses priéres auprès de Dieu par le seigneur de Gaucourt, gouverneur de Paris & de l'Isle de France. Il fut ordonné le premier Juillet que chaque jour de la semaine pendant la campagne, seroit célébrée une messe par chacune des sept compagnies successivement, depuis la Faculté de Théologie, qui commenceroit, jusqu'à la Nation d'Allemagne. qui termineroit le rôlle.

L'Université se trouva peu après Nonvelles tentatives obligée de revenir encore à la défense contre la de la Pragmatique Sanction, & des Pragmatique. Bulle de avantages que cette loi lui procuroit. Šixte IV, Sixte IV avoit succédé à Paul II en €. 694.698-1471, & aussitôt après son exaltation il écrivit suivant l'usage à l'Université Hist. de la de Paris pour l'en instruire. Ce pondu Concord. tife étoit dans les mêmes dispositions que ses prédécesseurs par rapport à la Ordonn, de Pragmatique : & malheureusement

Janis XI. du Louis XI crut avoir besoin de se méa10st. 1472.

nager son amitié. Il craignoit beaucoup le mariage de son frére avec

DE PARIS, LIV. VIII. 358 l'héritiére de Bourgogne, qui se négocioit actuellement; & il fit propoier au pape de refuser les dispenses nécessaires pour cette alliance, lui promettant en ce cas de détruire entiérement l'autorité de la Pragmatique dans son royaume. Cette ouverture, acceptée avidement par Sixte IV, donna lieu à un projet d'accord, qui fe trouve configné & expliqué dans une bulle que donna ce pape le neuviéme jour d'Août 1472. Cette bulle partage les nominations aux bénéfices par portions égales entre le Pape & les Ordinaires, assignant six mois à l'un, six mois aux autres. Il n'y est fait aucune mention des droits des gradués. De plus elle défend bien que les causes ecclésiastiques soient portées en première instance en cour de Rome, mais elle admet les appels: & cette jurisprudence se rapporte à Privilega de celle que Louis XI lui - même avoit l'Université, fuivie dans un arrêt qu'il rendit en f. 20. son conseil le deux Mars 1471, & qui défend seulement les citations en cour de Rome en première instance. Mais rien n'est plus contraire aux droits du royaume en général, & en particulier au privilége qu'ont les suppôts de

14 HISTOTRE DE L'UNIVERSITÉ

l'Université de Paris d'être jugés sur le lieu même dans toutes les causes qu'ils peuvent avoir, en défendant & en demandant, en première instance

& par appel.

Quand la bulle de Sixte IV arriva, les circonstances étoient changées. Louis XI se trouvoit débarrassé de son frère, qui étoit mort de poison le douze Mai precédent. Ainsi il n'avoit plus le même intérêt à contenter la cour de Rome. C'est ce qui sit, je crois, qu'il vit avec assez d'indissérence les mouvemens que l'Université se donna pour empêcher l'éxécution de la bulle de Sixte IV.

Elle n'avoit encore qu'une connoiffance fort obscure du fait le quatorze. Novembre. Ce jour elle s'assembla aux Maturins pour délibérer sur les moyens de mettre en vigueur les droits de ses suppôts aux bénésices : & Jacques Luillier docteur en Théologie dit qu'il avoit appris par son frère Jean Luillier, doyen de l'Eglise de Paris, l'un des ambassadeurs du roi à Rome, que l'alternative des six mois étoit convenue entre le pape & les prélats; & que si l'Université vouloit demander qu'on affectât à ses suppôts deux mois sur les six accordés aux. Ordinaires, elle obtiendroit facilement du roi une ordonnance conforme à sa requête. L'Université n'avoit garde de consentir à un pareil accord. Elle ordonna une députation au roi pour lui représenter ses droits: & asin d'être mieux écoutée, elle résolut de s'appuyer du crédit du seigneur de Gaucourt, qui étoit plein de bienveillance & d'amitié pour la compagnie.

Le premier Décembre l'Université étoit plus instruite. On lut dans son assemblée l'accord passé entre le pape & le roi sous les conditions que j'ai marquées : & il sut résolu que le Recteur iroit se présenter au parlement pour s'opposer à l'enregstrement de cet accord, & même pour en ap-

peller au futur concile.

Il s'agissoit de trouver de l'argent pour fournir aux frais de la poursuite de l'opposition & de l'appel : & les. trois Facultés supérieures & trois Nations furent d'avis d'imposer sur chacun des maîtres & des écoliers une demi-bourse de douze deniers, qui seroit levée par l'abbé de sainte Geneviéve. La Nation de France seule 354 Histoire de l'Université s'opposa au vœu des six autres compagnies, & elle fit si bien par sa perlévérance & par les raisons qu'elle allégua, que toutes revintent à son avis.

Il ne fut pas en effet besoin d'argent. Je ne vois pas que l'affaire ait été pouffée plus loin. Le roi ne l'avoit point à cœur, comme je l'ai dit; & il la laissa romber.

Infirmation Hift. Un. Par. T. V.

p. 702.

J'observe que c'est dans cette occadu Recteur. sion qu'il est parlé pour la premiére fois de l'instruction du Recteur. Elle se fait dans une assemblée des députés ordinaires de l'Université, que convoque le Recteur nouvellement en place, pour être mis au fait de l'état actuel des affaires de la compagnie. Le Recteur fortant de charge y donne à son successeur les instructions qu'il croit nécessaires par rapport à cet objet. La date dont je parle ici, est antérieure de douze ans au plus ancien des actes d'instruction rectorale qui font recueillis dans le livre \* Bleu. Le

& les Nations. On les

nomme livre Blen, parce qu'il fut distribué en bro-

chures couvertes de pa-

pier bleu.

\* Le livre Bleu est une | cultés dites supérieures collection d'actes concernant l'état préjent & an-cien de l'Université, imprimée en 1653 à l'occasion de la grande querelle entre les trois FaDE PARIS, LIV. VIII. 355 nouveau Recteur qu'il s'agissoit d'in-struire, étoit Martin Briçonner, frére aîné du cardinal Guillaume Briçonnet, si connu dans l'histoire de Charles VIII.

Je crois devoir donner quelque Affection du détail, sur ce que j'ai dit de l'amitié seigneur de que le seigneur de Gaucourt portoit pour l'Unià l'Université. En même tems qu'il versité. étoit question de s'opposer à la bulle Hist. Un. de Sixte IV, l'Université avoit à se p. 701. défendre contre les généraux des aides, qui avoient rendu un arrêt contraire à ses priviléges d'exemption. Elle implora le crédit du seigneur de Gaucourt, qui ayant été mis au fait par une députation folennelle, à la tête de laquelle étoit le Recteur, répondit qu'il étoit élève de l'Université de Paris; & que le zéle qu'il ressentoit pour le maintien de ses priviléges, passoit tout ce qu'il en pouvoit exprimer. Il promit de mander les généraux des aides, & d'appuyer auprès d'eux les justes remontrances de l'Université sa mère. Il ajouta que toutes les fois qu'elle auroit à présenter quelque requête au roi, il lui offroit ses sollicitations & celles de ses amis.

356 Histoire de l'Université

Ecoles de Médecine.

Hift. Un. Par. T. V.

Au mois de Novembre de l'année 1472 fut élù doyen de la Faculté de Médecine Guillaume Basin, qui sit construire les écoles de cette Faculté dans la rue de la Bucherie. Je ne puis dire dans quel endroit, avant cette construction, les professeurs en Mé-

decine donnoient leurs leçons: mais

p. 860. la Faculté s'assembloit communément
fous le porche de l'Eglise de NotreDame, ou aux Maturins, ou à faint
Yves. Les écoles de Médecine ne sont
pas assurément un bel édifice: & elles
tombentactuellement de vétusté. Cette
compagnie, quoiqu'elle ait toujours
eu des suppôts riches, est pauvre en
commun, ainsi que je l'ai remarqué
ailleurs. Nous l'avons vû récemment,
sorsqu'elle a voulu se bâtir un amphithéatre, être obligée de recourir à la
libéralité des particuliers qui la composent, n'étant pas en état d'en faire

Décret rigoureux de la Faculté des Arts contre la Faculté des Arts contre la Pérulance effrénée d'un nombre de contre les existe fa pérulance fuppôts, qui se donnoient contre les autres, ou se réunissoient contre les autres, ou se réunissoient quelques pour insulter les bourquelques pour insulter les bourquelques pour insulter les bourques pour se resultant pour quelques pour insulter les bourques des rendez-vous pour insulter les bourques pour insulter les bourques pour insulter les bourques pour se resultant production de la faculté des Arts contre les aculté des Arts contre les aculté des Arts contre les contre les aculté sur nombre de contre les acultés des facts de sa pérulance effrénée d'un nombre de contre les acultés des rendez-vous pour se battre les uns acultés des rendez-vous pour se contre les acultés des acultés des rendez-vous pour se contre les acultés des acultés de la faculté des acultés de la faculté de

les frais.

DE PARIS, LIV. VIII. 357 geois. La Faculté sentant combien ces désordres intéressoient son honneur & celui de toute l'Université, se hâta d'y apporter reméde par un décret très rigoureux. Elle ordonna que les coupables, s'ils étoient maîtres, fussent privés de tous les droits académiques, jusqu'à ce qu'ils eussent fait preuve de repentir & de changement de conduite; s'ils étoient près de recevoir la licence, ou le dégré de maître ès Arts, remis & différés jusqu'à ce que les Recteurs des années suivantes jugeassent à propos de les admettre; s'ils n'étoient que simples bacheliers ès Arts & au-dessous, punis rigoureusement par les verges en présence des Procureurs des Nations; s'ils n'étoient point gradués, & qu'ils étudiassent en quelque autre Faculté, dénoncés au doyen de la Faculté dont ils prenoient les leçons. Il fut dit que les pédagogues ou maîtres de pension, qui manqueroient d'attention à faire tous les foirs la revûe de leurs difciples, & à les empêcher de sortir durant la nuit, seroient privés du droit de tenir pension, & de celui de régence. Pour prévenir les attroupemens, d'où naif-Toient ordinairement les querelles, &

360 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ & il continua son sermon, que l'on me dispense volontiers, je crois, de transcrire ici. La requête de l'Université sur reçûe. Nos mémoires ne nous en apprennent pas davantage.

En ce même tems les héritiers Affaire de la rente due par Savoisi tentérent d'obtenir le rachat les héritiers Savoissa l'u- de la rente qu'ils étoient obligés de niversité. payer à l'Université pour l'honoraire des chapelains fondés soixante-&-dix Par. T. V. p. 705. 710. ans auparavant, en réparation des Bénéfices de torts de leur auteur. Cette rente étoit Puniversité, hypothéquée sur de bons fonds de P. 74. terre: & l'Université, quoique le roi s'intéressat pour les Savoisi, qui revinrent plusieurs fois à la charge, ne voulut jamais accepter le rachat en argent, mais seulement l'échange d'une hypothéque pareille sur d'autres terres d'un égal revenu. L'affaire traîna, & elle fut conclue par l'échange en 1480 suivant le vœu de l'Université.

Une division intestine sit éclat dans La fede des Nominaux l'Université en l'année 1473, & le proscrite par une ordon- roi y intervint, & entreprit de l'apnance du roi paiser en se déclarant pour l'un des 1. 705-711. deux partis, & proscrivant l'autre. Il s'agissoit de la secte des Nominaux, qui reprenoit vigueur, & qui trouvoit aussi de grands & redoutables adversaires.

Il est

DE PARIS, LIV. VIII. 365 Il est à propos de se rappeller ici ce que j'ai dit ailleurs de cette secte, dont Roscelin avoit été le patriarche. & Guillaume Ockam le restaurateur. Son dogme fondamental, tel qu'il avoit été enseigné par ces deux maîtres, étoit dangereux & erroné, n'admettant de science que par rapport aux noms & aux mots, & excluant toute connoissance des choses : ce qui anéantit toute vérité. Mais les Nominaux du quinziéme fiécle avoient adouci & mitigé cette doctrine : & suivant un D'Argentré mémoire apologétique qu'ils présen-Coll. jud. de térent en 1473, leur système se réduisoit à ne reconnoître aucune distinction, si ce n'est quant au nom. entre les attributs essentiels des choses, par exemple entre la sagesse & la bonté de Dieu : au lieu que leurs adversaires les Réalistes partagés en deux branches, Thomistes & Scotistes, admetroient entre ces mêmes attributs une distinction qui avoit quelque chose de réel, quoiqu'elle n'allât pas à diviser la substance. C'est précisément la question des dégrés métaphysiques, qui s'agite aujourdhui fort paisiblement dans nos écoles. La dispute réduite à ces termes devenoit bien in-Tome IV.

362 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

nocente: & l'on ne s'étonnera pas dans cette hypothése de trouver Pierre d'Ailli & Jean Gerson rangés au nombre des Nominaux. Mais les auteurs du mémoire dont je parle donnoient néantmoins prise sur eux, en ce qu'ils défendoient Guillaume Ockam, qui constamment avoit soutenu l'erreur de la science rensermée dans les noms, comme il paroît par la censure de la Faculté des Arts en 1340.

Le plus puissant, comme le plus ardent, de leurs adversaires, étoit Jean Boucard ou Bochard, évêque d'Avranches, & confesseur du roi, qui est qualifié dans l'ordonnance dont je vais parler, élève de l'Université de Paris, & excellent professeur en Théologie. C'est ce prélat qui fit intervenir l'autorité royale dans une querelle scholastique: & je m'imagine que ce fut dans le dessein de sauver un peu la décence, que l'on y mêla quelques propos de réforme quant à la discipline. Cette réforme aboutit à bien peu de chose. Elle consista à permettre aux chanceliers de Notre-Dame & de fainte Geneviève de continuer à leur volonté les examinateurs pour la licence ès Arre : au lieu que le carDE PARIS, LIV. VIII. 363 dinal d'Estouteville avoit prescrit le terme d'un an, qu'il désendoit de

passer.

C'étoit à la secte des Nominaux que l'on en vouloit, & elle fut bien maltraitée par une ordonnance de Louis XI, donnée le premier Mars 1474, sur le rapport de l'évêque d'Avranches, & d'un grand nombre de députés des trois Facultés & des quatre Nations, qui sont tous nommés dans le préambule. Cette ordonnance approuve & autorise la doctrine d'Aristote, d'Averroès, d'Albert le Grand, de S. Thomas d'Aquin, de Gilles de Rome, d'Aléxandre de Halès, de Scot, de \* Bonaventure; & elle reiette au contraire celle de Guillaume Ockam, de Buridan, de Pierre d'Ailli, de Marsile, & autres leurs imitateurs & semblables. Le roi défend d'enseigner dans l'Université lés opinions de ces derniers, imposant la peine de bannissement aux contrevénans: & il pousse la précaution jusqu'à obliger tous les maîtres, présens & avenir, de jurer l'observation de son ordonnance; & jusqu'à charger le

<sup>\* 11</sup> n'étoir pas encore canonisé. 11 le sur six ans après.

Q ij

354 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ premier préfident du parlement de se faire apporter tous les livres des Nominaux, & de les garder sous sa main,

pour en empécher la lecture.

Le serment fut prète en presence du premier prefident, de l'evèque d'Avranches, & de pluneurs leigneurs du conseil, qui pour cet esset s'étoient transportés à l'assemblée de l'Univerfité chez les Bernardins. Quelques docteurs apporterent néantmoins certaines restrictions à leur serment. Les livres des Nominaux furent ou remis entre les mains du premier préfident, ou fermés sous des chaînes dans les bibliothéques, afin qu'il ne fut pas possible de les ouvrir ni de les lire. Robert Gaguin, qui ne prenoit pas la chose si fort an criminel, s'égaye un pen sur cet événement dans une lettre privée à Guillaume Fichet. » Les Nominaux, dit-il, o comme s'ils » étoient infectés de lépre, sont ban-» nis & séquestrés de la société des » hommes. Leurs livres les plus célé-» bres sont mis aux fers. On traite ces » pauvres écrits comme les lions & » les ours indomptés, que l'on assu-» jettit par des chaînes, de peur qu'ils n ne fassent périr ceux qui s'approchen » roient fans précaution. Tel est le » zéle qu'ont pour l'honneur de leur » école les Scotistes & les Thomistes; » ici réunis, d'ailleurs divisés par une » guerre irréconciliable. »

Le coup étoit terrible pour les Nominaux. Ils cédérent à l'orage, mais avec une ferme résolution de profiter de toutes les occasions qu'ils trouveroient de se relever. Ils sirent diverses tentatives: & ensin ils parvinrent à recouvrer leur liberté, comme je le

dirai fous l'an 1481.

Le onze Mai 1474 la Faculté des Réglement Arts s'assembla à S. Julien le Pauvre, de discipline pour dresser un réglement de disci-Faculté des pline sur plusieurs chefs. Voici ce que Aris. contient la délibération de la Nation par T. F. de France. Elle veut premiérement p. 711. que ceux qui troublent les élections des Recteurs ou Procureurs par des elameurs tumultueuses, soient punis selon la forme & teneur du statut d'Estoureville. En sécond lieu elle prononce la peine de privation des droits du corps contre ceux qui vendent ou acherent les suffrages dans les mêmes élections. Le troisième article regarde les examinateurs pour la licence ès Arts, que la nouvelle ordonnance du

Q iij

366 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ roi, en dérogeant aux réglemens antérieurs, permettoit aux chanceliers de continuer audelà d'un an: & la Nation charge des députés de discuter la question de l'utilité ou des inconvéniens du changement. Enfin les régens qui n'enfeignent point dans la rue du Fouarre, ainsi que ceux qui enseignent audelà des ponts, sont exclus des distributions qui se font au collège de Navarre, & des repas de la Nation, comme n'étant point vrais régens. On excepte de cette loi les régens d'honneur.

Voici quel étoit l'esprit de ce dernier article. Les précautions pour afsûrer aux vrais régens seuls la récompense de leur travail devenoient de plus en plus nécessaires, à cause de la multitude de ceux qui se portoient pour régens sans en faire, au moins légitimement, les fonctions. Quiconque avoit obtenu le dégré de maître es Arts, étoit en droit de supplier pour la régence; & sa supplique ne pouvoit être rejettée. Mais le nombre des écoles étoit limité: & par conféquent il falloit que ces régens nouveaux reçûs demeurassent sans exercice, jusqu'à ce qu'il en vînt quelquune à vaquer. Cependant ils se présentoient

DE PARIS, LIV. VIII. 367 comme régens aux distributions, qui se faisoient tous les mois. C'étoient des frelons qu'il falloit écarter. Quelquesuns trouvoient de l'emploi dans les colléges & dans les pédagogies : & les prétentions de ceux-ci avoient un plus juste fondement. Mais les écoles de la rue du Fouarre étoient les ' anciennes, & dans l'origine les seules. Ainsi ceux qui enseignoient ailleurs, n'étoient point réputés vrais régens, à moins qu'ils ne donnassent en même des leçons dans la rue Fouarre, qui étoit le domicile propre de la Faculté des Arts.

Les régens d'honneur étoient privilégiés, & devoient jouir avec les actuels de tous les droits & émolumens de la régence. Mais quels étoient ces régens d'honneur? Duboullai, Bul. de Pan dans un traité particulier qu'il a 7 1/4-170. donné sur les patrons des quatre Nations, pense qu'il faut entendre les chefs ou principaux des colléges & des pédagogies, qui présidoient à l'instruction d'une nombreuse jeunesse rassemblée sous leurs ailes, & qui avoient sous eux d'autres régens pour lui faire les leçons ordinaires. Cette opinion paroît appuyée par les textes

Q iii

Régens

363 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ de quelques conclusions rapportées dans l'ouvrage que je viens d'indiquer. Mais ces mêmes textes donnent lieu de juger qu'aux principaux on doit ajouter ceux qui avoient régenté deux cours, & qui, par le service rendu au Public & à leur Nation, acquéroient le droit de partager les émolumens de la régence. Une discipline à peu près Hif. Un. semblable s'observoit dans la Faculté de Médecine.

Pa. T. V. 2. 860.

Plainte d'un régent mis en des Arts reçut la plainte d'un de ses prison par Sentence du chidiacre. Facilté dis Arts à ce suict.

régens, qui avoit été assigné au trijuge de l'a:- bunal de l'archidiacre \* de Josas, & Décret de la mis en prison par sentence du juge. L'affaire étoit odieuse. La partie sur la poursuite de laquelle le régent avoit été si indignement traité, étoit un jeune écolier, qui faisoit fonction d'appariteur du tribunal de l'archidiacre, & qui, par une assignation donnée à un particulier dans le voisinage du collége de Tournai ayant excité une querelle, dont le bruit incom-

moda le régent faisant actuellement

Le trente du mois d'Août la Faculté

\* C'est l'un des trois ris qui s'étend au midi archidiacres de l'Eglise jusqu'au diocése de Char-de Paris. Le Joses est la tres.

partie du diocése de Pa- 1

BE PARIS, LIV. VIII. 369 sa leçon, disoit avoir été battu par lui: & c'étoit le promoteur de l'archidiacre, qui sous main avoit sollicité cet écolier à se plaindre. La Faculté des Arts griévement offensée en la personne de l'un de ses membres, se fir justice. Elle ordonna que le promoteur fût retranché du corps de l'Université, & que sa condamnation sût affichée dans les carrefours & aux portes des Eglises. Elle condamna l'écolier à être puni de verges par son régent en pré-Tence des quatre Procureurs des Nations, & a demander pardon au régent qu'il avoit injustement attaqué, & au principal du collége de Tournai. Elle enjoignit au Recteur de mander l'archidiacre, & de lui dénoncer qu'il eût à destituer son promoteur & son juge, & à indemniser le régent maltraité : faute de quoi il seroit lui-même privé de tous les droits académiques. Tel fut le sentiment de la Nation de France, que je suppose avoir été suivi par les autres.

Au mois de Septembre survint une affaire, dans le détail de laquelle je n'entrerai point. Il s'agissoir de la succession d'un libraire, Allemand de naissance, que l'Université prétendit, 370 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Exemption en vertu de ses priviléges, n'être point da drost sujette au droit d'aubaine : & c'est ce L'aub sine. Libraire pri- qui fut jugé par arrêt du parlement.

Hift. Uz. Pa. T. V. .7. 713.

vé de son of Je ne dois pas omettre que l'Université priva de son office l'un des quatre principaux libraires, qui avoit été donner avis à un seigneur de la cour de la mort du libraire étranger, & de l'occasion qui se présentoit de mettre la main sur une bonne proie. Le roi avoit pris quelque intérêt à

L'Université inquiétée par l'affaire de la succession du libraire les soupçons

& les ombra Allemand, & vraisemblablement il ges de Louis fut peu content de la manière dont elle fut jugée. Il étoit très attaché à ses droits, dont celui d'aubaine fair partie: & d'ailleurs il voyoit par tout le duc de Bourgogne, & il craignoit que les égards & les avantages qu'obtiendroient les étrangers dans son royaume, ne tournassent au profit de son ennemi. Il fit valoir sa prétention du droit d'aubaine contre la succession de Donat du Pui, principal du collége des Lombards, & il s'en expliqua dans une lettre à l'Université, qui fut lûe le quinze Novembre. De plus il témoigna d'une maniére ambiguë quelque mécontentement contre le Re-

cteur actuellement en place, qui se

DE PARIS , LIV. VIII. 373 nommoit Pierre le Febvré. Nous ne pouvons trop dire quel étoit le sujet de son mécontentement. Mais l'Université ayant entrepris de justifier son Recteur, le roi développa un peu davantage sa pensée. Il chargea le seigneur de Gaucourt de déclarer de sa part à l'Université, qu'il recevoit ses excuses & ses moyens de défense par rapport à la personne du Recteur: mais que l'intention du roi étoit qu'à l'avenir elle ne nommât à ses charges & emplois que des Régnicoles. Apparemment Pierre le Febvre avoit été suspect à Louis XI, comme tenant de près ou de loin au duc de Bourgogne.

L'Université sut embarrassée pour l'interprétation de ce terme Régnicoles, qui, s'il étoit pris à la lettre, & devoit s'entendre des sujets nés dans les pays & terres de l'obéissance du roi, excluoit de ses charges un très grand nombre de ses suppôts, vû que, si l'on en excepte la Nation de Normandie, il n'étoit aucune des Nations de la Faculté des Arts, qui ne comprît des Provinces & Etats hors de la main du roi. Elle recourut au seigneur de Gaucourt pour avoir l'explication qu'elle

372 Histoire de l'Université

désiroit: & Gaucourt, toujours plein d'affection pour l'Université, interpréta bénignement les ordres dont il avoit été porteur. Il dit que le roi ne prétendoit pas donner l'exclusion à des gens de bien, ornés de connoissances, & affectionnés à son service, mais seulement à ceux qui seroient suspects & notés pour cause de liaison avec ses ennemis : & le roi parut ne pas blâmer la réponse de Gaucourt.

Mais l'Université éprouva bientôt qu'elle ne devoit pas prendre à la lettre les discours de Louis XI. Le seize Décembre elle nomma Recteur Corneille Houdendick, homme de mérite, mais Flamand. Le roi fut très mécontent de ce choix: & s'il différa fept semaines à faire éclater son indignation, il semble que ce ne fut que pour agir avec plus de rigueur. Le premier Février 1475, le Recteur assembla l'Université aux Bernardins: & le fyndic \* Guillaume Nicolai rendit compte des ordres du roi qui lui avoient été notifiés par le prévôt de

<sup>\*</sup> Il résulte des diffé-rens textes de Duboullai. que ce syndic de l'Univer-fité en étoit en même

DE PARIS, LIV. VIII. 474. Paris. Il dit que le roi étoit très mécontent de l'élection d'un Recteur né dans un pays actuellement déclaré & armé contre lui, & qu'il taxoit en ce point l'Université de désobéissance. comme ayant contrevenu aux ordres qu'elle avoit reçûs de lui sous le rectorat de Pierre le Febvre. Que sur les représentations qui lui avoient été faites de l'interprétation donnée par le seigneur de Gaucourt au mot Régnicoles, il avoit répondu que rien n'étoit moins conforme à la pensée. Que sa volonté étoit donc que l'on fît choix d'un autre Recteur, & qu'il privoit l'Université de tous ses priviléges, jusqu'à ce qu'elle eût obéi. Il ordonnoit encore que l'Université dressat une liste de tous ses suppôts étrangers, & qu'elle la remît entre les mains du prévôt de Paris. Il n'eût pas été sûr de résister à de pareils ordres. Le Recteur se démit sur le champ, & quitta les ornemens de sa dignité. Le furlendemain la Faculté des Arts s'afsembla à S. Julien le Pauvre, & elle mit en place Raoul de Monfiquet, qui acheva le tems d'Houdendick, & fit encore son propre trimestre, jusqu'au vingt-trois Juin suivant. Le roi

174 Histoire de l'Université fur satisfait de l'obéissance de l'Université, & il lui rendit ses priviléges. Houdendick n'eut pas lieu de se repentir de sa soumission. Quatre ans après, les circonstances étant changées par la mort du duc de Bourgogne, il fut rappellé au rectorat, & il en jount paisiblement. Ainsi l'Université rentra dans la possession où elle étoit de toute antiquité, & qu'elle a toujours conservée depuis, non seulement d'admettre dans son corps des suppôts étrangers, mais de les y faire jouir de tous les droits des François naturels.

Il est fair mention sous l'année Université de Bourges. 1474 de mouvemens infructueux que Hift. Un. se donnérent les Universités de Paris Par. T. V. & d'Orléans, contre l'établissement p. 715. de celle de Bourges.

La Faculté En 1475 une division née dans la acur.

des Arts convoquée par les Procu- Faculté des Arts. Deux aspirans à la reurs, sur le charge de Procureur de cette Nation en ayant partagé les suffrages, il y eur \* 717-721. appel à la Faculté des Arts: & le Recteur conclut assez légérement pour celui des deux contendans qu'il favorisoit. L'autre se plaignant d'avoir été mal jugé, follicita une nouvelle afsemblée de la Faculté : & les trois

DE PARIS, LIV. VIII. 378 Nations de France, Picardie, & Allemagne, entrérent dans ses sentimens. Leurs Procureurs demandérent donc au Recteur qu'il convoquât de nouveau la Faculté: sur son refus, ils le sommérent en forme: & comme il ne se rendit point, ils donnérent euxmêmes leurs billets de convocation. Les trois Nations s'assemblérent, car la Nation de Normandie étant partie ne pouvoit être juge : & deux Nations s'étant réunies en faveur du suppliant, le Procureur de France fit fonction de Recteur, & conclut. Le Recteur youlut se plaindre, comme lésé, & revendiquant les droits du rectorat usurpés. On ne l'écouta point, & la conduite des Procureurs fut approuvée. J'ai déja rapporté un fait assez semblable sous l'année 1472. Il n'est pas impossible que ce soit le même fait, rapporté deux fois sous deux dates différentes par une inadvertance de Duboullai: voyez la note fur la page 345.

Je remarquerai ici en passant un Bonnets rou usage ancien. Pour la cérémonie du deaux. Lendir, le Recteur étoit obligé de donner des bonnets rouges aux be-

deaux.

376 Histoire de l'Université

731.

nes pour La situation incertaine & florante canonicat cui se trouvoit depuis quinze ans la ané par le Pragmatique, occasionnoit des discussions & des procès par rapport aux uis. Un bénéfices. Un évêque de Laon nommé par le pape Sixte IV à la recommandation de Louis XI, avoit laissé vacant un canonicat de Cambrai, dont le pape se réserva la collation, & qu'il donna à l'évêque de Vaison, attaché à sa personne & son commensal. D'un autre côté Jean Jouglet conseiller au parlement s'étoit fait pourvoir du même canonicat : & ayant été averti par l'évêque de Vaison de déguerpir, il fit alligner cet évêque devant le conservateur des priviléges apostoliques de l'Université, sans doute parce que la Pragmatique étoit toujours reconnue pour loi à ce tribunal. Le pape fui très irrité d'une procédure qui lui paroissoit pleine d'irrévérence pour le S. Siége, & il en écrivit dans les termes les plus forts au roi & à son chancelier Pierre Doriole. Je ne puis dire quelle fut la suite de cette affaire : mais Duboullai soupçonne qu'un canonicat de Cambrai donné par le pape à un prélat résidant en cour de Rome, fut peutêtre le motif qui engagea Louis XI Ordonname de Louis XI ordonname à publier au mois de Janvier 1476 une qui enjoint le ordonnance, par laquelle il enjoi- sésidence aux gnoit à tous les archevêques, évêques, prélates abbés, & autres gens d'Eglise tenant par. T. F. dignités & prélatures en son royaume, p. 722. de résider dans leurs bénésices; & chargeoit le parlement de tenir la main à l'éxécution de cette loi.

Un rôlle des grands messagers préfenté par l'Université aux généraux
des aides, ne doit pas ici nous arrêter.
C'est un objet important, mais qui
fera traité plus à propos sous l'année
1489. Je n'insisterai pas non plus sur
un décret de la Faculté des Arts du
quatre Novembre 1476, qui ne roule
pas sur une matière fort intéressante,
& que Duboullar se contente d'indiquer. Un événement sur lequel il n'est
pas permis de passer légérement, est
l'arrivée d'Alsonse roi de Portugal à
Paris.

Ce prince, qui prenoit le titre de Affonse roi roi \* de Castille, & qui n'est pas vient à Paris, qualissé autrement dans nos actes, Fermeté de étoit venu au Plessis-lez-Tours pour l'Université pour l'observation de ses

<sup>\*</sup> On peut consulter le P. Daniel sur les raisons de titres dont s'appuyont le roi de Portugal, pour statuts.

Le roi de Portugal, pour statut statuts.

Le r

478 Histoire de l'Université négocier avec Louis XI, & il fit un séjour assez long en France. Il voulut voir Paris: & le roi écrivit à l'Université de lui rendre tous les honneurs & tous les respects convenables; ce qui ne pouvoir pas souffrir de difficulté. Il n'en fut pas de même d'une proposition qu'Alfonse avoit à faire à l'Université en faveur d'un eccléfiastique de sa cour, pour lequel il demandoit la licence & le doctorat en Théologie. Louis appuyoir le désir d'Alfonse, & il exhorta l'Université. & néantmoins lui enjoignit très expressément de donner cette satisfaction à son allié. La Faculté de Théologie, à laquelle l'Université renvoya l'affaire, comme l'intéressant spécialement, répondit qu'elle ne pouvoit conférer ses dégrés à un sujet qui n'avoir point fait d'études à Paris; & qu'agir autrement, ce seroit violer les statuts, & par conséquent commettre un parjure, & encourir l'excommunication. Le chancelier de France, voulant faire sa cour à Alfonse, infista d'un ton d'autorité & de menace : & l'Université, qui approuvoit le zéle de la Faculté de Théologie pour l'observation de ses statuts, demeura

DE PARIS, LIV. VIII. 379 ferme. Elle prit seulement la précaution de charger celui qui devoit haranguer le roi de Castille, d'exposer à ce prince les raisons qui l'empêchoient de condescendre à sa volonté. Alfonse en usa bien avec l'Université. Il reçut ses excuses, & il déclara qu'il n'auroit point fait la proposition dont il s'agissoit, s'il eût sçû qu'elle étoit contraire aux statuts du corps, & au ferment par lequel l'Université étoit engagée à les observer. Cette réponse si modérée & si équitable ne termina pas tout d'un coup l'affaire, à laquelle il paroît que le chancelier s'opiniàtroit. Il y eut encore quelques légers mouvemens, après lesquels nos regîtres n'en parlent plus.

Je trouve dans l'histoire de Paris 7. 1 que ce prince assista à la cérémonie de l'installation d'un docteur en Théologie. C'étoit un hommage qu'il rendoit à la science, & en même tems une sète intéressante pour lui. Si le régal semble aujourdhui peu piquant, ce n'est pas une raison de mépriser la simplicité des mœurs antiques qui s'en contentoit, ni de lui présérer le faste & les plaisirs rassinés de nos jours.

Les autres faits rapportés par Du-

380 Histoire de l'Université

boullai fous l'année 1476 font minces & pour la plupart peu circonstanciés. En 1477 le vingt-six Mars les es-

Ambroise de Cambrai doyen de la Faculté de

Hift. Un. Pat. T. V. p. 725 6 867, O Lauroi, Hift. Coll. Nav.

Bac. Decret,

prits s'échaufférent beaucoup dans une assemblée générale de l'Université, au Droit. Inno-sujet de la licence des Décrétistes, vation ten-tée par lui dans laquelle vouloit introduire une fans success innovation contraire aux réglemens & aux usages le doyen de cette Faculté. Ce doyen étoit Ambroise de Cambrai, homme hardi, hautain, & peu scrupuleux. Il s'étoit fait longtems aupap. 952-954 ravant une affaire terrible à Rome. Commentare Exerçant l'office de référendaire auprès dir pape Calliste III, il avoit fabriqué de fausses lettres de dispense. pour autoriser Jean V comte d'Armagnac à épouser sa propre sœur. Pie II le fit mettre en prison pour ce crime: mais quelque tems après Ambroise en sortit, & de retour en France, il mena assez longtems une vie errante. sa propre mére n'ayant pas voulu don≥ ner asyle à un fils couvert de crimes, qui, avant que de devenir faussaire à Rome, avoit déja commis un homicide en France. Sa ressource fut l'intrigue. Sa naissance le mettoit à portée de trouver aisément accès auprès de Louis XI, puisqu'il étoit fils d'Adam

DEPARIS, LIV. VIII. 381 de Cambrai, premier président du parlement; & son caractére pouvoit convenir à un prince qui exigeoit souvent des services incompatibles avec une probité sévére. Louis XI l'avant goûté, commença par le faire rentrer en 1473 dans la Faculté de Droit, dont Ambroise de Cambrai étoit docteur, & à laquelle il paroît qu'il avoit renoncé. Admis à reprendre la régence, Ambroise devint peu d'années àprès doyen de la Faculté, doyen de l'Eglise de Meaux, curé de S. Eustache à Paris, & ensuite de S. André des Arcs, & de plus maître des requêtes. Nous le verrons bientôt emporter de vive force la dignité de chancelier de Notre-Dame. Dans l'affaire qui m'a donné occasion de parter de lui, il réussit à exciter de la division dans l'Université, & à partager les suffrages. Mais il ne parvint point à obtenir une conclusion favorable à ses vues.

Les violences des étudians ès Arts, Ade de sévéquoique réprimées déja plusieurs fois rité de la Faavec sévérité, renaissoient sans cesse. Arts contra Le Pré aux Clercs étoit devenu un les excès de champ de bataille. Partout où ils Hist. Une se rencontroient attroupés, ils s'at-Par. T. Papaquoient les uns les autres : & le P. 726a

382 Histoire de l'Université sept Août 1477, au sortir de la leçon de \* Morale qui se faisoit en Sorbonne, ils se livrérent un combar en forme, qui devint sanglant. Plusieurs furent blessés: & l'un d'eux, outre plusieurs coups à la tête & ailleurs, eut presque le bras coupé; & il auroit été encore plus maltraité, s'il n'avoit trouvé moyen de s'enfuir dans le collége de Sorbonne, où les maîtres, qui étoient accourus à ses cris, le mirent en sûreté. Nicolas de la Harmant, de la maison de Sorbonne, étoit alors Recteur. Il convoqua dès le jour même les quatre procureurs, & autres députés notables de la Faculté des Arts, & il rendit avec eux un décret sévére, en éxécution duquelil se transporta lui-même dans les colléges & pédagogies, & y fit châtier en sa présence les principaux coupables. En discutant l'affaire, il trouva que des maîtres même avoient pris part à ces excès si condamnables. La crainte les avoit dissipés, & obligés de se cacher. Ils furent cités à se représenter devant

<sup>\*</sup> Il n'y avoit qu'une chaire de Morale dans la rue du Fouarre, comme je l'ai remarqué ci-dessus.

Mais outre cette chaire publique & folennelle, rien n'empêchoit que dans les colléges particuliers il ne se fit des leçons de cette science.

DE PARIS, LIV. VIII. 385 le Recteur, sous peine d'être retranchés du corps, & privés de tous les

droits académiques.

Des bourses fondées pour la Nation Germanique dans le collége de Sor-Sorbonne. bonne donnérent lieu à une délibéra- Hist. Un. tion de cette Nation du cinq Mai p. 730. 1477, & à plusieurs autres sous les années suivantes. Duboullai a pris foin de les recueillir, pour l'instruction de ceux que cette matiére peut intéresser.

En 1478 Louis XI n'étant pas con- Assemblée tent du pape Sixte IV, voulut lui d'Orléans, faire peur du rétablissement de la Prag-effet. matique, & de la convocation d'un p. 732concile général. Il tint dans cette vûe une assemblée de prélats & de seigneurs à Orléans, à laquelle l'Université de Paris envoya ses députés. Ce n'étoit qu'un épouvantail: beaucoup de bruit, & peu d'effer. L'Université craignit pendant un tems que ses priviléges ne reçûssent dans cette assemblée quelque atteinte, & sur l'avis que ses députés lui avoient donné de ce péril, elle leur envoya une procuration pour protester, si le cas arrivoit, & s'opposer en son nom. Ils n'eurent pas besoin de faireusage de ce pouvoir. Sur

384 Histoire de l'Université

l'article qui les allarmoit, non plus que Preuves des sur les autres, rien ne fut décidé. Pour Lib. de l'Egl. finir la comédie, Louis XI fit expédier des lettres qui autorisoient ses ambassa-**2**• 46. deurs à Rome à sommer le pape d'assembler un concile général, conformément au décret du concile de Constance, & à appeller du pape mal conseillé au pape mieux conseillé & au futur concile. Ce n'étoient que de vains discours, qui s'en allérent en fumée.

Paits moins importans. Hift. Us.

des Arts nomma des réformateurs qu censeurs, en éxécution du réglement 2. 733. 733. d'Estoureville. Ces censeurs devoient visiter les colléges & pédagogies, & y réformer les abus. Le Recteur proposa aux Nations de stipendier seurs censeurs, & celle d'Allemagne assigna trois écus au sien, qui étoit Corneille Houdendick. L'argent étoit toujours sur l'ancien pied, & les honoraires se payoient suivant une bien modeste étiquette. Les députés de l'Université à l'assemblée d'Orléans reçurent à leur retour cinq livres chacun.

Le vingt-huit Octobre, la Faculté

La rue du Fouarre fermée donna lieu à un procès que l'Université poursuivit au parlement. Voilà tout ce que

portent

DE PARIS, LIV. VIII. 385 portent nos regîtres, & cette exprefsion si courte laisse dans une grande obscurité le fait dont il s'agit. Peutêtre étoit-il question de la barriére dont la Faculté des Arts, comme il sera dit expressement au tome suivant, fermoit l'entrée de la rue du Fouarre, pour empêcher le passage des voitures qui auroient troublé la tranquillité de ses écoles.

Le sept Février 1479, les ambassadeurs de Suéde étant à Paris, l'Université pour leur donner le spectacle de sa splendeur & de la multitude de ses suppôts, alla en procession à saint

Martin des Champs.

Elle fut très occupée, pendant cette année & les suivantes, de la défense de ses priviléges contre les gens d'affaires & ceux qui les soutenoient, & des précautions qu'il lui falloit prendre pour se garantir des fraudes des parcheminiers. Je me contenterai de remarquer, que le trois Mars elle enjoignit aux prédicateurs d'annoncer dans leurs fermons à tous ceux qui la molestoient dans ses priviléges apostoliques & royaux, que s'ils ne mettoient fin à leurs véxations, ils n'entendroient plus prêcher dans Paris. R

Tome IV.

386 Histoire de l'Université

Fète de S. En ce même tems s'anima la dér Charlemavotion pour l'empereur Charlemagne, gne.

gne.

Hift. Un. grand prince fans doute, saint peut
Par. T. V. être équivoque, quoiqu'on ne puisse

P. 734, disconvenir qu'il n'ait toujours eu en

C. I.I. singulière recommandation les vertus

P. 342-347 chrétiennes. J'ai déja dit que Louis XI

p. 342-347 chrétiennes. J'ai déja dit que Louis XI le révéroit : & comme son culte étoit autorisé par la canonization de Pascal III, antipape, mais qui n'a pas été désavoué en ce point par les papes légitimes, Louis ordonna que la fête de ce pieux empereur fût célébrée par la cessation des travaux ordinaires. Le vingt-&-un Mars 1479 les messagers de la Nation de France demanderent le consentement de cette Nation, pour établir une confrérie en l'honneur de S. Charlemagne, & ils l'obtinrent sous le bon plaisir du roi, & de l'évêque de Paris. Les messagers des autres Nations se sont joints dans la suite aux premiers instituteurs de la confrérie & ils la célébrent tous ensemble. La Nation d'Allemagne honore aussi S. Charlemagne comme son patron, & en l'année 1488 elle délibéra d'augmenter la pompe & la célébrité de la fête qui lui est consacrée. Enfin les régens de la Faculté

des Arts, ayant à leur tête le Recteur & les quatre Procureurs, lui rendent tous les ans un culte folennel: & un orateur, fourni par chaque Nation à son tour, prononce un panégyrique Latin, fondé par l'historien Duboullai, en l'honneur de ce héros, que l'Université regarde comme son fondateur, & qui, de l'aveu de tout le monde, mérite les respects & la reconnoissance de tous les amateurs des Lettres.

Le vingt-&-un Juin 1479 Jacques soment pred'Estouteville, prévôt de Paris, prêta téà l'Univer sité par le serment en cette qualité à l'Univer-prévôt de sité. La cérémonie se passa très agréa-Paris. blement de part & d'autre. Ce seigneur par luis de server lui rendit tous les honneurs dûs à son nom & à son rang. Elle le pria même de la servir de son crédit auprès du roi, pour la conservation & libre jouissance des priviléges de la compagnie, auxquels on livroit de continuelles attaques.

Ils venoient pourtant d'être de nou-Priviléges. veau confirmés par Louis XI. Nous Ibid. & priviléges a avons \* des lettres de ce prince données l'Université

trouvant es arthives de fte Duboullai, qui cite l'Université, costées A. 6-ces lettres comme se V. Privil. p. 24.

288 Histoire de l'Université à Arras le quatorze Avril 1478, par lesquelles il déclare » que son inten-» tion est que tous les priviléges & "immunitez octroyéez à l'Université » par ses prédécesseurs rois de France, » soient gardéez & entretenues, no-» tamment en l'article de ne tirer en » fait de procez, hors les murailles de » la ville de Paris, les vrais régens, » escholiers, & offices de l'Université, » avec inhibition de comprendre l'U-» niversité en matière onéreuse sous » des clauses générales, si spéciale-» ment ladite Université n'y est nom-» mée. » Rien n'est plus exprès que la disposition de cette loi, dont la dernière clause est même extrémement favorable; & nous verrons cette clause rappellée utilement par l'Université fous les régnes de François I & de Henri II. Il me paroît donc bien étonnant qu'au mépris d'un droit si bien établi, & récemment renouvellé, des particuliers eussent obtenuen 1479 l'évocation d'un procès pendant au parlement, dans lequel il s'agissoit du collége des Lombards. La meilleure solution que je trouve à cette difficulté, c'est de dire que Louis XI fe réservoit toujours le droit d'aller conDE PARIS, LIV. VIII. 389 tre ses propres ordonnances, & de n'être point gouverné par elles, mais par les circonstances, & souvent par son caprice.

En la même année 1479 il y eut procès con procès au parlement entre le Recteur tre les par & les parcheminiers. Duboullai donne histoire. Duboullai donne histoire. Je ne fais si le procès contre Vannier parcheminier en 1480, est une suite & une dépendance de ce-lui-ci. L'un & l'autre méritent peu de nous arrêter.

Je ne traiterai pas avec plus d'é-Contre l'ab tendue une autre contestation entre la bé de saint Faculté des Arts & l'abbé de sainte Geneviéve, qui prétendoit faire encore sonction de chancelier, parce qu'il avoit été revêtu de cette dignité avant que de passer à celle de chef de la maison. Cette cause sut plaidée à diverses reprises devant le parlement. Mais au lieu d'entrer dans les moyens des parties qui aujourdhui intéresseroient peu, j'aime mieux me contenter d'observer la modicité de l'homoraire qui sut payé à l'avocat de l'Université, & qui consista en un écu d'or.

390 Histoire de l'Université

Bénéfices.

Hift. Un.

main le Vieux occasionna entre les

main le Vieux occasionna entre les

Nations de France & de Picardie une
dispute, qui fut jugée dans l'Université à l'avantage de la première de ces
deux Nations. Le tour de celle de
Picardie ne lui donna que la présen-

ration à une chapelle du Châtelet.
Arrivée d'un Au mois de Septembre 1480 arriva
égat, qui est comme légat à Paris le cardinal Juépar l'Uni-lien de la Rovére, neveu du pape,
ierssité. & qui parvint lui-même dans la suite

au fouverain pontificat fous le nom de Jules II. Il venoit pour négocier la paix entre Louis XI & Maximilien d'Autriche. Le roi, qui vouloit que le cardinal légat fût reçû en grand honneur à Paris, écrivit à l'Université pour lui ordonner de s'acquitter,

témoignages de respect & d'obéisfance dûs au représentant du chef de l'Eglise. Elle se conforma aux ordres du roi : elle alla au-devant du légar, lorsqu'il entra dans la ville, & elle le harangua par l'organe de Bérenger Marchand, l'un de ses plus illustres docteurs en Théologie.

Trouble dans Un trouble excité dans la Nation le Nation de France à l'occasion de l'élection

DE PARIS, LIV. VIII. 391 du Procureur au mois de Janvier 1481 tet du parles fut terminé par arrêt du parlement termine. Cet arrêt nous apprend qu'il ne se faisoit presque aucune élection dans l'Université sans brigues, sans clameurs, sans violences. Les prétendans aux charges mandoient des troupes auxiliaires, & appelloient quelquefois de trente & quarante lieues à leur fecours des suppôts qui les favotisassent de leurs suffrages. Ce sont ces tumultes continuels qui ont enfin contraint d'affecter presque toutes les charges au droit d'antiquité : reméde, sinon pire que le mal, du moins sujet à de grands inconvéniens.

La secte des Nominaux avoit reçu La liberté un rude coup en 1473 : condamna-rendue à la fecte des Notion folennelle par une ordonnance minaux. du roi, serment éxigé d'enseigner la doctrine contraire, les livres qui la Par. T. V. contenoient proferits & même enchaînés. Elle ne fut pas néantmoins atterrée sans ressource. Elle avoit plusieurs partisans dans l'Université, qui dès l'année suivante \$474 obtinrent un adoucissement, & la liberté de quelquesuns de leurs livres. En 1481 elle rompit tout -à-fait ses chaînes: & Louis XI, qui assurément ne pre-

R iiij

noit pas grand intérêt à la chose, & qui n'avoit agi que par les impressions de l'évêque d'Avranches son confesseur, sollicité par le parti opposé, changea de conduite, & rendit la vie à une secte qu'il sembloit avoir

voulu ensevelir pour jamais.

Le ving-neuf Avril le prévôt de Paris écrivit à l'Université une lettre conçûe en ces termes: » A Monsieur » LE RECTEUR, ET A MESSIEURS » DE NOTRE MÉRE L'UNIVERSITÉ DE » Paris. Monsieur le Recteur, je me » recommande à vous, & à Messieurs » de notre mére l'Université de Paris, » tant comme je puis. Le Roi m'a » chargé faire déclouer & défermer » tous les livres des Nominaux, qui » ja piéça furent sceellez & clouez par » M. d'Avranches ès colléges de la-» dite Université de Paris, & que je » vous fisse sçavoir que chacun y estu-» diast qui voudroit : & pour ce je » vous prie que le fassiez sçavoir par » tous lesdits collèges. Monsieur nos-» tre maistre Bérenger vous en parlera » de bouche plus au long, & des cau-» ses qui meuvent le Roy à ce faire: » en priant Dieu, Messieurs, qu'il vous » donne bonne vie & longue. Escrit

DE PARIS, LIV. VIII. 393 n au Plessis du Parc le 29 jour d'Awril. Vostre fils & serviteur J. p'Es-» TOUTEVILLE. » Le docteur Bérenger Marchand, nommé dans cette lettre, en étoit le porteur : & vraisemblablement il avoit sollicité les ordres favorables aux Nominaux qu'elle contenoit.

L'Université s'assembla en toute diligence \*, & entendit la lecture de la lettre du prévôt de Paris, & l'exposé plus ample que fit des volontés du roi le docteur Bérenger. Elle y acquiesça avec joie. Sur tout la Nation d'Allemagne s'exprime dans son regître sur ce point avec une sorte de transport. Il fut donc permis de nouveau dans l'Université de suivre la doctrine des Nominaux, & leurs livres qui étoient restés dans les colléges, furent tirés de leurs chaînes & ouverts à tous. Mais ceux que Jean le Boullanger, Par. T. V. premier président en 1473, avoit fait l. 747. transporter en son hôtel, y demeurérent encore en prison jusqu'à l'année suivante. Le 17 Mai 1482 Michel le Boullanger, fils du premier président

date ne peut compatir avec celle d'une lettre

\*L'assemblée est datée du Plessis - lez-du 30 Avril: mais cette Tours le jour précédent,

394 Histoire de l'Université du même nom, qui étoit mort alors, vint à l'assemblée de l'Université, accompagné du lieutenant criminel, qui représentoit le prévôt de Paris, & conformément aux ordres du roi il y fit apporter les livres qué son pére avoit saisis. Ces livres furent rendus à ceux à qui ils appartenoient: & l'affaire des Nominaux fut ainsi entiérement finie. La liberté rendue à cette fecte n'a pas peu contribué à en amortir le grand éclat: & des disputes plus importantes survenues depuis l'ont fait entiérement tomber dans l'oubli.

En 1481 \* mourut Charles de L'évêque de Marseille Gaucourt, lieutenant pour le roi dans gouverneur de Paris est la ville de Paris, seigneur très affeccomplimenté tionné à l'Université, comme j'ai eu par l'Universoin de le remarquer. Louis XI lui Hist. Un. donna pour successeur l'évêque de Par. T. V. Marseille. Ce prélat avoit gouverné la Provence pour le roi René, & il étoit par conséquent attaché à la maison d'Anjou. C'est sans doute ce qui fit pour lui un titre de recommandation auprès de Louis XI, qui actuellement

\*L'Historien de Paris | boullai, p. 743, prouve met en 1482 la mort de | qu'avant le 20 Juiller Charles de Gaucourt. | 1481 Pévêque de Mar-Mais la date de l'acte de l'étille étoit chargé du l'Université cité par Du-

DE PARI'S, LIV. VIII. 395 avoit pour point de vûe la succession au comté de Provence, possédé alors par le dernier prince de la maison d'Anjou, Charles comte du Maine. Le nouveau gouverneur de Paris fur complimenté par l'Université, & ce fut Robert Gaguin qui porta la parole. La harangue de cet orateur n'est plus dans le style ancien. Elle ne commence point par un texte, expliqué ensuite & commenté d'une façon scholastique. Elle se rapporte assez au plan des complimens qui se font aujourdhui en pareilles occasions, si ce n'est qu'elle est un peu longue.

Le dix Octobre fut élû Recteur Eloi Troubles at de Vaugermes: & ce choix ne plut de l'u Re pas à tous. Dans des théses soutenues dorat.

aux écoles de la rue du Fouarre, se Hist. Un. trouvérent quelques positions peu res-p. 742-746 pectueuses pour le rectorat, & qui attaquoient la personne même du Recteur. Vaugermes s'en plaignit à la Faculté des Arts le 9 Novembre: & les Nations nommérent des commissaires pour informer du fait. Dans l'assemblée de l'Université qui se tint le vingthuit du même mois, s'auteur des théses, qui se nommoit Pierre Rumond, demanda pardon au Recteur, & l'obtint.

396 Histoire de l'Université

Ce Recteur si bien vengé paroît pourtant avoir été un esprit brouillon & inquier. Le dix-sept Décembre, lorsqu'il s'agit de lui nommer un successeur, il fit sa cabale avec les Procureurs des Nations de France & de Normandie pour troubler l'élection: & il se retira avant qu'elle pût être faite. Les deux autres Procureurs ne se déconcertérent point. Celui de Picardie, comme ayant le premier rang par la retraite du Recteur & du Procureur de France, reçut les Intrans au ferment : ils procédérent à l'élection. & leur choix tomba fur René\* d'Illiers du collège des Bons Enfans. Eloi de Vaugermes contesta la validité de l'élection. Procès au parlement, qui, après plusieurs débats & contredits, rendit le cing Janvier un arrêt au moyen duquel l'affaire prit une heureuse fin. Cet arrêt nomme deux commissaires de la cour, qui sont chargés de se transporter à l'assemblée de l'Univer-

que René d'Illiers, évêque de Chartres, neven & successeur de Milon d'Illiers, l'un des commissaires nommés par le qu'il est le même, comme roi pour la réforme il y a bien de l'apparence, l'Université en 1452. roi pour la réforme de

<sup>\*</sup> Ce Receur n'est point ! autrement qualifié dans le texte de Duboullai. Il étoit homme de condition, si on doit croire

DE PARIS, LIV. VIII. 197 sité, & d'y faire délibérer en leur présence sur l'élection de René d'Illiers : & au cas qu'elle soit infirmée, il est ordonné à la Faculté des Arts de procéder sur le champ à une nouvelle élection. Ce même arrêt contient des avertissemens très sages à l'Université fur les moyens de faire observer dans ses assemblées la bonne discipline, la tranquillité & la paix. Le même jour cinq Janvier l'Université s'assembla fous la présidence de Jean Hue, doyen de la Faculté de Théologie. Les Facultés & Nations délibérérent en présence des commissaires du parlement, sur la validité de l'élection de René d'Illiers, & toutes l'approuvérent, à la réserve de la Nation de Normandie. Jean Hue conclut pour la pluralité: René d'Illiers fut reconnu Recteur: & tout fut pacifié.

J'aime bien la réfléxion de Robert Gaguin sur tout ce fracas. » 2 Que » l'on s'étonne, dit-il, que la posessession des empires excite des com-Dats, pendant que des gens de Let-» tres se font la guerre pour une

Minimè profecto mi- mestrem magistrat certamina, quum ob tri-

magistratum.

398 Histoire de l'Université magistrature de trois mois.»

Un des inconvéniens de ces dissenfions tumultueuses, c'est qu'il s'y passe toujours des choses contraires aux régles. Une assemblée de l'Université présidée par le doyen de Théologie, les Facultés supérieures délibérant sur la validité de l'élection d'un Recteur, c'étoient là de fortes bréches aux droits du rectorat & de la Faculté des Arts. Ces exemples pouvoient avoir de fâcheuses conséquences, d'autant plus qu'ils ont été plus d'une fois renouvellés. Mais l'effet n'en a pas été durable, & débuis longtems la Faculté des Arts s'est remise en pleine pos-. session de ses prérogatives.

Les partisans de René d'Illiers, quoiqu'ils eussent raison au sond, comme il parut par l'événement, s'étoient mis néantmoins en tort par rapport à une circonstance importante. L'ancien Recteur Eloi de Vaugermes ayant remis au gresse du parlement le sceau tectoral, pour n'être point obligé de le livrer à son successeur, l'Université ordonna que l'on sît dès le jour même, s'il étoit possible, un nouveau sceau: ce qui sut éxécuté. Le parlement regarda ce décret comme

attentatoire à son autorité, & par l'arrêt définitif il déclara que le nouveau sceau devoit être cassé & rompu.

Je ne sais si ce sut cette avanture Faux sceand'un double sceau rectoral, qui sit naî-Amende honorable saite tre à un jeune homme l'idée d'en à l'Universicontresaire un, dont il se servoitée.

pour sceller de saux actes, & en tirer par. T. V. du prosit. Il sut traduit pour ce crime p. 7430 devant l'official, qui le condamna à se présenter à l'Université pour demander pardon, & saire amende honorable. Il comparut le dix-sept Mai 1482, & éxécuta son jugement.

Le sept Mars précédent, sur portée L'Université à l'Université une contestation qui paix entre se s'étoit élevée entre deux docteurs en supposs. Théologie d'un mérite distingué, Jean 1. 746. Raulin & Martin le Maître. Le sujet de la querelle n'est pas exprimé: mais ils demandoient chacun pour soi l'adjonction de la compagnie. L'Université agit en bonne mére: & au lieu de prendre parti pour l'un contre l'autre, elle les exhorta tous deux à vivre en paix.

Il étoit digne d'eux en effer, de Détails sur donner l'exemple de l'union & de la Jean Raulin. concorde. Ils avoient l'un & l'autre, 1. 896. 892. romme je l'ai dit, beaucoup de mé-

400 Histoire de l'Université rice. Jean Raulin, dans deux de ses lettres, décrit ainsi la vie qu'il mena pendant longtems, & qui est bien celle d'un homme d'étude. » Profes-» sant à Paris, dit-il, je travaillois » nuit & jour. J'étois enfermé dans » la solitude. Je ne fréquentois ni les » palais, ni les tribunaux, ni les mai-» sons opulentes. Toutes mes liaifons » se réduisoient à une seule maison. " où j'allois de tems en tems pour me » délasser. » Il devint grand maître de Navarre, & il emporta cette place sur un concurrent que protégeoit Louis XI. Peut-être ce concurrent étoit-il précisément Martin le Maître: & il n'est pas impossible que la dispute dans laquelle ils vouloient intéresser l'Université, roulat sur cette objet là même. Quoi qu'il en soit, Raulin resté paisible possesseur de la charge de grand, maître de Navarre, commença l'édifice de la bibliothéque de ce collége, qu'acheva son Lauroi, Hist. successeur, aide par le roi Charles VIII d'une libéralité de deux mille quatre cens livres. La place qu'occupoit Jean Raulin est encore aujourdhui considérable, mais elle avoit alors un bien plus brillant éclat. Elle donnois

Coll. Nav. . 206.

DE PARIS, LIV. VIII. 401 de grandes relations: & entraîné dans le monde, Jean Raulin se laissa aller à une vie plus douce que celle qu'il avoit menée dabord. Il mangeoit souvent en ville, & aux meilleures tables. Cette nouvelle manière de vivre, qu'il compare lui-même aux délices du mauvais riche, causa des remords à un cœur chrétien comme le sien, & nourri dans l'amour des vérités de l'Evangile. Il résolut de secouer le joug d'une habitude trop séduisante, & sans en avertir personne il se déroba tout d'un coup aux enchantemens du monde, & alla s'enfermer dans le monastére de Clugni, où l'ancienne discipline avoit été remise en vigueur. Rien n'est plus édifiant que le compte assez étendu qu'il rend des motifs de sa retraite dans une lettre à un ami, d'où j'ai tiré le peu que l'on vient de lire. Il quitta Paris en 1491, & il passa saintement à Clugni. le reste de ses jours.

Je n'ai pas tant de choses à dire sur Martin! sur Martin! e Maître: mais suivant Maître. le témoignage de Robert Gaguin, sa par T. V. réputation étoit grande dans l'Uni+ p. 741 co versité, dont il avoit été Recteur en 1460. Il devint ensuite docteur en

402 Histoire de l'Université Théologie, de la maison de Navarre. Son nom fut connu à la cour, & Louis XI le fit son aumônier. C'étoit un dégré pour monter plus haut : mais la mort l'enleva en 1482, lorsqu'il n'avoit encore que cinquante ans.

L'année 1482 fut une année de

Froid extrême & diserte. calamités publiques. La rigueur du appellée aux froid fut telle, que durant six semaiconseils qui se tinrent à Poccasion. des calamités publiques p. 874 6 Hift. Un.

Par. T. V.

**≱• 7**46• 747•

nes entiéres la Seine demeura glacée. Les biens de la terre souffrirent beaucoup : la vigne fur gelée : ensorte Hift. de Pa qu'au froid violent succèda la disette. ris, T. II. L'évêque de Marseille, chargé du gouvernement de Paris, tint au palais un conseil, pour aviser aux moyens de soulager la misére de la ville , & il y appella quelques députés de l'Université, entre lesquels étoit Robert Gaguin. Ce qui se passa dans cette séance par rapport à l'Université, se réduit à deux chefs, le premier peu agréable pour elle. Il avoit été affiché en plusieurs endroits de la ville des placards féditieux, & remplis d'invectives & de menaces contre ceux qui avoient le gouvernement en main: & l'évêque de Marseille s'en prenoit aux écoliers de l'Université. Robert Gaguin les justifia, & réfura des soup-

DE PARIS, LIV. VIII. 401 cons destitués de preuves. Il sourint que de pareilles insolences convenoient bien mieux à la canaille qui mouroit de faim, qu'à une jeunesse élevée dans la vertu & dans la doctrine; & que bien loin que les écoliers de l'Université dûssent être regardés comme les auteurs des placards, il croyoit pouvoir assûrer que la pensée même ne leur en étoit jamais venue dans l'esprit. Le prélat n'insista pas : mais il éxigea néantmoins que l'Université fût avertie, s'il se trouvoit que quelques écoliers fussent coupables, de les punir sévérement; & en tout cas, de veiller à entretenir l'ordre & la bonne discipline parmi sa jeunesse. Du reste il traita l'Université avec beaucoup de considération. Il demanda, (& c'est le second article ci-dessus annoncé) qu'elle envoyât des deputés aux conseils qui se tiendroient sur l'état actuel des choses, & sur les remédes qu'il falloit employer contre les maux publics. La Faculté des Arts nomma pour son représentant à cet égard Jean de Martigni, principal du collége de Bourgogne.

Je ne dois pas omettre de faire mention d'un décret porté par la Décret de la 404 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

France.

Hift. Un. Par. T. V. p. 748. Nation de France le vingt-quatre Juin de la même année 1482, au sujet de ses revenus & de ses dépenses. Il mérite d'être lû en entier par ceux qui veulent s'instruire exactement de nos loix. Je n'en rapporterai ici qu'une seule disposition. La Nation avoit imposé une taxe sur tous ses bacheliers & maîtres pour la construction de ses écoles. L'ouvrage étoit sini, & la taxe continuoit de se lever. Il sur dit qu'elle seroit abolie, puisque la cause ne subsistant plus, l'esset devoit cesser.

Obligation du serment pour tous les bedeaux & officiers de l'Université.

P. 749.

Le vingt - trois Août le Recteur porta ses plaintes à l'assemblée générale de l'Université contre quelques bedeaux & officiers, qui n'avoient pas prêté serment entre ses mains. Il paroît que cette remontrance s'adressoit particuliérement aux Facultés supérieures: & le Recteur n'obtint rien. Peu de jours après il recourut pour le même objet à la Faculté des Arts, qui eut égard à une représentation si légitime. Elle conclut que les bedeaux & officiers dont il s'agissoit, devoient être contraints à prêter le serment usité, sous peine de perdre leurs offices: & que s'il se trouvoit quelques maîtres des Facultés supérieures qui protégeassent les réfractaires, ils seroient avertis de se désister d'une pareille conduite, & ne point semer la discorde entre la Faculté des Arts & les autres Facultés, s'ils ne vouloient être réputés violateurs du serment qui les lioit à la compagnie.

En cette même année au mois de Mort de De-Septembre anourut le chancelier de nys le Harpeur, chan-l'Eglife de Paris, Denys le Harpeur, celier de No-Il avoit fatigué la Faculté de Théo-tre-Dame. logie par la vaine & ambitieuse prélogie par la vaine & ambitieuse préHemerai, tention de la présidence: en quoi it de Ac. Par, suivoit les traces de Jean d'Olive son prédécesseur. Sa mort éteignit ce procès: mais elle donna lieu à un autre,

dont les suites furent importantes.

Ambroise de Cambrai docteur & Ambroise de professeur en Droit, ayant été nommé est substitué. chancelier par l'évêque de Paris, & Procès à ce reconnu en cette qualité par l'Univer-sujet. Hist. Unité, la Faculté de Théologie crut ses par. T. V. droits lésés. Elle prétendoit que la p. 749-753. dignité de chancelier ne pouvoit être & Hemerai, possédée que par un de ses membres, p. 84-37. & elle engagea Jean Hue son doyen, la possédée de mérite, à contester la validité de la nomination d'Ambroise de Cambrai, & à se pourvoir dabord pardevers l'archevêque de Sens, comme

métropolitain, qui ne voulur pas se mêler de cette affaire; & ensuite pardevers le cardinal de Bourbon archevêque de Lyon, afin que ce prélat, en vertu de son droit de primatie, cassât & annullât la nomination, & nommât lui-même à la place regardée comme vacante.

A cette procédure judiciaire les théologiens joignirent les voies de fait. Ils adressérent plusieurs de leurs sujets, qui étoient dans le cas de recevoir le bonnet de docteur, non à Ambroise de Cambrai, qu'ils ne reconnoissoient point pour chancelier, mais à différens docteurs en Théologie, qui firent la cérémonie de la birrétation, ou de l'imposition du bonnet. Dans un de ces actes il arriva une scêne. Ambroise de Cambrai, qui n'étoit rien moins que patient, aposta quelquesuns de ses partisans pour troubler la fête, & y exciter du tumulte. Mais les jeunes Franciscains qui accompagnoient le nouveau docteur de leur Ordre, avoient aussi bon bras que leurs adversaires. La crainte qu'en eurent les émissaires du chancelier, suspendit les coups, & calma l'orage.

Ambroise de Cambrai se plaignit à l'Université de l'entreprise des théologiens contre ses droits. Sa requête suit écoutée: l'Université prir parti pour lui, & porta l'affaire au parlement. En même tems comme elle craignoit que le cardinal de Bourbon ne se laissat persuader de faire une nomination, qui auroit beaucoup augmenté le trouble & l'embarras elle lui sit écrire par Robert Gaguin, qui étant lui-même docteur & professeur en Droit, ne pouvoit manquer de s'intéresser pour son confrére.

Il faut pourtant convenir que la prétention des théologiens n'étoit pas destituée de fondement. On ne pouvoit citer que deux exemples de chanceliers, qui n'eussent pas été docteurs en Théologie, Jean de Guignecourt, simple bachelier, en 1387, & Jean Chuffard, licencié en \* Décret, ou même seulement maître ès Arts, en 1433. Encore la Faculté de Théologie reclama-t-elle contre ce dernier. Elle

fiensi, il ne donne à Jean Chussard que le dégré de maître ès Arts, & à la p. 136 il le fait licencié en Décret.

<sup>\*</sup> Je mets cette alternative, parce qu'Hemerai, qui est ici mon garant, varie lui-même. A la p. 86 de son perit ouvrage de Academia Pari-

408 Histoire de l'Université chargea Jean de Sabrevois de demander au concile de Bâle un réglement qui affectat la dignité de chancelier à un docteur en Théologie, & elle obtint d'Eugéne IV en 1441 une bulle conforme à sa requête. Il est vrai que l'autorité d'Eugéne n'a pas été grande en France depais ses dissensions avec le concile de Bâle. Mais indépendamment de tout titre, la Faculté pouvoit alléguer en sa faveur une possession, qui, aux deux exceptions près que j'ai marquées, s'étoit constamment soutenue depuis que les dégrés avoient été établis dans l'Université.

Elle ne put néantmoins réussir dans l'occasion dont il s'agit. Ambroise de Cambrai avoit trouvé moyen de faire intervenir dans sa cause au parlement, non seulement l'Université, mais l'évêque & le chapitre de Paris, & le procureur du roi de la ville: & la Faculté de Théologie ayant obtenu des lettres d'évocation au conseil, il se défendit par le privilége qui exemte les suppôts de l'Université de l'obligation de plaider par tout ailleurs qu'aux tribunaux de Paris. Le parlement ayant reçû l'opposition d'Ambroise de Cambrai, & de tous ceux

qui lui toient joints, en instruisit le roi, pour sur tout faire son bon plaisir. Les motifs des opposans surent jugés bons & valables par le chancelier de France Guillaume de Rochesort: & l'affaire resta au parlement. Je ne vois pas qu'elle y ait été décidée: mais Ambroise de Cambrai n'avoit pas besoin d'une décision. Il étoit en possession, & il jouit de la dignité de chancelier de N. D. jusqu'à sa mort, qui arriva en 1496.

Après le renvoi de la cause au parlement, l'Université en rendit au chancelier Guillaume de Rochefort de vives actions de graces, & ce fut encore Robert Gaguin qui lui servit d'interpréte. Dans la lettre qu'il écrivit à ce sujet, & qui est rapportée en entier par Duboullai, aux remercimens se joignent des priéres instantes, pour la manutention des priviléges de l'Université, & pour la promotion de ses suppôts aux bénéfices. » Depuis vingt-» deux ans, dit Robert Gaguin, à » peine pouvons-nous jouir de quel-» que repos, à peine aucun d'entre » nous a-t-il pû obtenir le plus petit » bénéfice sans un fatiguant & diffi-» cile procès. Des gens de Lettres, à Tome IV.

nqui le domicile de cette villaglevroit petre un asyle de tranquillité pour petre un asyle de tranquillité pour s'y livrer à l'étude, en sont contiment tirés par des évocations montenent tirés par des évocations minportunes. Les bénésices sont donmés par les évêques à leurs neveux, s'ét à des parens souvent très incapables. Delà le dépeuplement de nostre Université. De douze mille éconiers qu'elle comptoit autrefois, à peine lui en reste-t-il aujourdhui la muitéme partie. »

L'affaire d'Ambroise de Cambrai

Propositions d'un Franciscain censurées par la Faculté de Théologie.

History.

Par. T. V.

p. 752.

avoit commencé dans l'année 1482. Au mois de Février de l'année suivante la Faculté de Théologie cenfura quatorze propositions déférées à son jugement par le chapitre de l'Eglise de Tournai, qu'elles avoient scandalizé. C'étoit un Franciscain, nommé Jean Ange, qui les avoit prêchées. dans Tournai: & elles rouloient principalement sur l'objet éternel des contestations entre les religieux mendians & le clergé séculier. Elles affoiblissoient & réduisoient à rien le droit des curés : elles relevoient les privi-· léges des Mendians : & comme ces priviléges étoient des bienfaits des papes, il convenoit au système d'exal-

DE PARIS, LIV. VIII. 411 ter la puissance pontificale audelà de toute mesure. C'est ce qu'avoit fait le frére Ange, jusqu'à soutenir que le pape pouvoit ôter à un ecclésiastique la moitié des revenus de son bénéfice pour la donner à un autre; que les ames du Purgatoire sont de la jurisdiction du pape, & qu'il pourroit vuider tout de Purgatoire s'il le vouloit; que celui qui contredit la volonté du pape, agit en Payen. Il est pourtant à remarquer que cet adulateur outré de la puissance des papes, ne laissoit pas de les soumettre à la répréhension dans le cas d'hérésie. La Faculté de Théologie censura les propositions du Franciscain, appliquant à chacune les qualifications convenables, & distinguant les sens différens dont elles pouvoient être susceptibles dans leur totalité, ou dans quelquesunes de leurs parties.

Le vingt Mars de la même année L'Université 1483 fut élû Recteur Louis de Villiers-approuve é l'Isle-Adam: & il est aisé de croire traité de pais que l'on avoit eu attention à donner entre Louis à l'Université un chef d'un nom & milien. d'une naissance illustres, par rapport Hist. Un. à l'acte auguste qu'il étoit alors besoin per 755-757 de passer, & qui intéressoit le roi &

412 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ les plus grands princes de l'Europe. Tout le monde sait que Louis-XI après avoir refusé, par une haine aveugle & contre toutes les régles de la bonne politique, le mariage de Marie de Bourgogne pour son fils, se trouva enfin trop heureux d'accepter la fille au lieu de la mére, à des conditions infiniment moins avantageuses. Une guerre longue & meurtriére fut terminée par un traité de paix, dont un des articles essentiels étoit que le dauphin épouseroit Marguerite, fille de Maximilien duc d'Autriche & de Marie de Bourgogne. Maximilien, qui ne se fioit que médiocrement à la parole de Louis XI, exigea que le traîté de paix & de mariage fut approuvé & garanti par les princes du sang de France, & par tels prélats, nobles, & communautés, dont il jugeroit à propos d'avoir le consentement. Les princes du sang donnérent le leur : & ensuite fur demandé celui de l'Université de Paris. Louis de Villiers à peine étoit-il nommé Recteur, qu'il reçut les ordres du roi à cet égard. Il convoqua l'assemblée de l'Université le vingtdeux Mars, & il y fit lire une lettre

DE PARIS, LIV. VIII. 413 du roi adressée à la compagnie, & le projet d'acte d'approbation & de garantie qui y avoit été joint. On conçoit bien que l'Université, ne fit pas difficulté d'obéir, & de remplir au gré du roi une fonction qui lui étoit si honorable. Elle munit donc de son consentement le traité de paix, & le mariage projetté entre le dauphin & la damoiselle Marguerite d'Autriche, (car l'acte ne donne point à cette princesse de titre plus relevé) & elle s'engagea, en cas de contravention de la part de la France, à se déclarer pour Maximilien, & à l'aider de tout son pouvoir, étant autorisée à contracter un engagement si singulier par le roi kui-même, qui la dispensoit à cet égard du serment qu'elle lui devoit.

Depuis longtems les Moines de Affaire con S. Germain des Prés vivoient en paix cernant le Pré aux des l'Université. Peu s'en fallut que Clercs. les contestations ne se réveillassent à Hist. Un. l'occasion de quelques fenêtres qu'ils p. 757. ouvrirent sur le Pré aux Clarcs. L'Université jalouse de ses droits délibéra le vingt-deux Juin sur cette nouveauté, & résolut de prendre l'avis des avocats qui formoient son S iij

416 HISTÒIRE DE L'UNIVERSITÉ en étoit besoin, de l'ordonnance de l'évêque.

Hift. Un. sr. T. V. 767.

Le deux Mars suivant sut ordonnée par l'Université une députation au roi pour la manutention de ses priviléges: & Robert Gagin, qui étoit aimé du chancelier de France Guillaume de Rochefort, appuya de ses priéres particulières les solficitations du corps auprès de ce chef suprême de la magistrature. Bérenger Marchand fut en cette occasion, comme il l'avoit été en plusieurs autres Porareur & l'agent de l'Université, & il résida un assez longtems en cour sous cette qualité. Il n'eut pas lieu d'être mécontent du succès. Au mois de Septembre fur publice l'ordonnance dont j'ai parle d'avance, pour la confirmation générale des priviléges de l'Université: & en ce qui regarde les affaires de détail qu'il lui falloit poursuivre, il paroît par une délibération du vingt-sept Avril de l'année fuivante, que les réponses du roi avoient été favorables.

téressée pour ses cliens & officiers subalternes comme pour elle-même, avoit en satisfaction de la part du parlement sur cet article le sept Février précédent. Les corps de métiers étoient obligés de faire le guet pendant la nuit dans la ville, & ils cherchoient à se souftraire, autant qu'il étoit possible, à cette fonction onéreuse. Le procureur du roi au Châtelet porta contre leur négligence & mauvaise volonté ses plaintes au parlement, qui leur ordonna de s'acquitter de leur devoir à cet égard, mais en exceptant nonfmément de l'obligation du guet les bedeaux & messagers de l'Université.

L'attention à faire exactement la Le duc d'Orgarde dans la ville avoit été apparem-inutilement ment occasionnée par la crainte qu'eut de soulever la cour des mouvemens du duc d'Or-l'Université léans, qui fut dans la suite le roi souverne-Louis XII. Ce prince, âgé alors de ment. vingt-deux ans, & héritier présomp- par. r. v. rif de la couronne, aspiroit à se ren-1. 767. dre maître du gouvernement, sous un roi qui n'étoir encore que dans sa quatorziéme année, & dont l'autorité étoit administrée par une femme, madame Anne de France fa sœur, dame de Beaujeu. Il avoit un puissant parti dans le royaume. Il étoit d'ailleurs aimable de figure & de caractére, adroit à tous les exercices du corps, affable,

populaire: & il se servit de toures ses graces pour gagner les cœurs des Parisiens. Il auroit bien voulu engager dans ses intérêts les grandes companiel, pagnies de la capitale: & il se préseif. de fr. senta dans cette vûe au parlement le dix-sept Janvier 1484, & à l'Université le vingt-deux. Ce qui se passa au parlement, n'est pas de mon sujer: & la conduite de l'Université en cette occasion délicate, est la répétition de celle dont le parlement lui montra l'exemple.

Lorsque le prince, dans l'assemblée de l'Université qui se tint aux Bernardins, lui eut fait mettre fous les yeux par son chancelier les désordres & les maux prétendus de l'Etat, en exhortant la compagnie à aviser aux moyens les plus propres pour y apporter reméde, la réponse fut que l'affaire étoit trop grave pour être décidée sur le champ, & que l'Université prendroit du tems pour en délibérer. Le duc d'Orléans ayant laissé son mémoire signé de sa main, l'Université s'en fit rendre compte le vingt-cinq par les commissaires qu'elle avoit chargés de l'examiner, & elle ordonna une députation au roi pour

lui porter le mémoire, & recevoir ses ordres. Ce sut Jean Raulin grand maître du collége de Navarre, qui éxécuta cette commission, & la cour sut très contente de l'attachement sidele que l'Université témoignoit à son roi.

Durant toute l'année 1485 & la soins de l'U-fuivante, l'Université fut très occupée inversité des moyens d'assûrer l'éxécution des dués. dispositions de la Pragmatique San-Hist. Un. étion favorables à ses gradués, aux-par. T. V. quelles elle se plaignoit que les pré-jeqq. lats donnoient de continuelles atteintes. Elle sur puissamment aidée & soutenue dans cette affaire par le parlement, comme nous le verrons sous l'année 1487.

Je ne dois point omettre l'honneur Le roi Charfingulier que le roi Charles VIII fit les VIII acfiste plusieurs en l'année 1485 à l'Université & à la fois à des Faculté de Théologie, en assistant à la cérémonie la thése du doctorat de Pièrre d'Ou-du doctorat. ville. Il réitéra plus d'une sois de sem-Lauroi, Hist. blables témoignages de bonté durant coll. Nav. le cours de son régne: & il recevoit en ces occasions le présent qui lui étoit offert d'un bonnet d'écarlate & d'un bonnet violet. Des bonnets, des gands, c'étoient là les présens que p. 195.

420 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ l'Université avoit coutume dans les anciens tems de faire au roi, aux princes, & aux seigneurs. Tout respiroir la simplicité: & nos annales remar-206. quent qu'en \* 1496 ou 1497 le cardinal du Mans, Philippe de Luxembourg, étant venu à une thése en Sorbonne, prir place sur le banc à côté du répondant, qui descendit un peu pour lui laisser le rang d'honneur. En 1486 la Faculté des Arts porta

Décret de la Faculté des un décret, dont il est été à souhaiter Arts touchant les ré pour elle, que l'observation se fût gens & les maintenue en entier. Il est très équiprincipaux de ses costé- table : mais le crédit des Facultés supérieures a prévalu pour un article très

Hift. Un. Par. T. V.

important. Voici le fait. #. 770. 77I.

Laurent ou Louis Harel docteur en-Théologie & principal du collége de Lisieux entreprit, pour quelque raison que ce pût être, de priver de l'exercice de la profession un régent de son collége. C'étoit lui qui l'avoit institué, & il se croyoit conséquemment en droit de le destituer de même. Sur quoi il est bon de remarquer une grande différence qui se

<sup>\*</sup> Le docteur Launoi, quelle des deux années de qui je tire ce fait, on doit le rapporter. ne détermine point à la-

DE PARIS, LIV. VIII. 42E trouvoit entre les régens qui enseignoient les Arts, suivant l'usage ancien, dans la rue du Fouarre, & ceux qui en faisoient des leçons alors dans les colléges. Les premiers tenoient leurs pouvoirs de leur Nation, devant laquelle ils supplioient pour a obtenir le droit de régenter & l'usage de ses écoles. Les autres étoient appellés par les principaux des colléges, & prenoient d'eux leur mission. Ainsi les premiers n'étoient justiciables, que de la Faculté & de leur Nation : sur les autres les principaux s'arrogeoient tout pouvoir. C'étoit un abus, qui avilissoit l'ordre des régens, qui les dégradoit de la qualité de maîtres pu-, blics, pour ne seur laisser que celle de précepteurs particuliers fous les ordres d'un surveillant. La querelle entre le principal du collège de Lisieux & son régent, donna lieu à faire bien des réfléxions. On sentir l'inconvénient de ces destitutions arbitraires, qui étoient une suite de l'autorité libre & absolue d'institution. On alla plus loin. Le principal de Lisieux étoit docteur en Théologie, comme je l'ai-

<sup>2</sup> Pro regensia & Scholis. C'est encore la formule.

424 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ziens, lorsqu'ils étoient devenus docteurs en Théologie, quirroient leur emploi. Mais quelque fage & quelque solidement fondée que soit la loi dont il s'agit ici, elle n'a eu son éxécution que par rapport aux régences dans les colléges de la Faculté des Arts: en ce qui regarde les places des principaux, les Facultés supérieures ont forcé la barrière.

La Faculté de Théologie en la

Jean Lallier. même année 1486 fut agitée de trou-D'Argentré , coll. jud. de bles & de divisions au sujet de plumovis error. Hift. Un.

Affaire de

sieurs propositions scandaleuses & erp. 308-319. ronées, qu'avoit avancées, soit dans ses théses soit en prêchant, un certain Par. T. V. Jean Lallier licencié en Théologie & aspirant au doctorat. Une de ces propositions regardoir S. François, que ses disciples élevoient outre mesure. & que Lallier outragea indignement. Un Franciscain avoit prêché que la place d'où étoit déchû Lucifer, & qui est la plus éminente du ciel, avoit été remplie par S. François: & Lallier dans un sermon associa le saint à Lucifer au fond des enfers. Les aurres propositions de Lallier rouloient sur la hiérarchie, sur les loix de l'Eglise, sur les canonizations, sur le mariage

DE PARIS, LIV. VIII. 425 des prêtres, & elles marquoient un esprit hardi, téméraire, & peu disposé à prendre une foi humble pour régle de ses façons de penser. En conféquence la Faculté de Théologie commença par refuser de l'admettre au doctorat. Sur ce refus il fe pourvut au parlement, qui ordonna que l'évêque de Paris, appellant avec lui l'inquisiteur & quatre maîtres en Théologie, prendroit connoissance de l'affaire, & en ordonneroit ce que de raison. m Jusqu'ici tout alloit bien. Mais l'évêque, qui étoit Louis de Beaumont, séduit apparemment par les intrigues du coupable, brusqua le jugement. Il ne consulta ni l'inquisweur ni les docteurs en Théologie : & moyennant une rétractation incompléte que fit Lallier, il lui accorda une sentence d'absolution, le réhabilita dans tous ses droits; & le déclara capable de toutes dignités, charges, & emplois. La Faculté de Théologie fut très indignée de ce procédé. Elle étoit le juge naturel de son suppôt : elle étoit même ici autorisée par l'arrêt du parlement à ufer de ses droits, quoique non dans toute leur étendue : & elle avoit préparé une censure raisonnée & 428 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ
vante, & qu'il s'abstiendroit de précher pendant un an, à moins qu'il
n'en obtint une permission expresse
de la Faculté.

Cet accommodement très fage termina la querelle: toutes les parties furent contentes: & les rescrits adressés par le pape les six & sept Décembre à l'inquisiteur & à la Faculté de Théologie touchant une affaire déja consommée, n'eurent point d'éxécution.

Résompte.

La distinction mise dans l'accommodement entre le dôctorat & la régence demande une explication. Tous les docteurs devoient par état enfeigner, & faire des leçons. Aussi dans les tems dont j'écris l'histoire, docteurs en Théologie & régens en Théologie étoient termes synonymes. Cependant pour pouvoir exercer la régence, il falloit qu'ils ajoutassent une cérémonie au doctorar. C'étoit l'acte que l'on appelloit Résompte, comme qui diroit reprise, & qui consistoit en une leçon théologique, par laquelle ils déclaroient qu'ayant fini leur cours d'enseignement public, comme bacheliers, ils prétendoient la reprendre & en continuer les fonctions, comme doceurs. Ordinairement ils célébroient Lauroi, His. cet acte dès le lendemain de leur procoll. Nav. motion au doctorat. Le nom de Réfompte subsiste aujourdhui: mais la chose n'est plus la même. C'est une thése, qui ne peut être soutenue que six ans après le doctorat acquis, & qui donne droit d'entrer aux assemblées de la Faculté, auxquelles jusques là ne peuvent prendre part les simples docteurs.

Le parlement venoit de rendre un Mémoire grand service à l'Université, en réta-présenté au roiparle parblissant la paix dans la Faculté de lement en fa-Théologie, & en y faisant respecter veur des grales droits de la vérité & les loix d'une bonne discipline. Il ajouta en l'année par. T. P. suivante 1487 un nouveau bienfait. P. 775. par les arrangemens qu'il prit pour faire rendre justice aux gradués. Le roi avoit chargé cette auguste compagnie d'aviser aux moyens de satisfaire l'Université sur ses justes plaintes contre les prélats, toujours attentifs & habiles à frustrer ses suppôts des droits que la loi leur donnoit aux bénéfices. Le parlement arrêta des articles à cet égard, qui devoient être présentés au roi. Mais avant que de rien conclure, comme il s'agissoit des intérêts de

430 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ l'Université, il ne voulut se décider que de concert avec elle.

Et premiérement le syndic de l'Université Robert des Vaux fut chargé par le parlement de consulter sa compagnie, & de savoir d'elle si elle agissoit seule, ou si elle souhaitoit que les autres Universités du royaume fussent comprises avec elle dans le mémoire dressé pour le roi. L'Université de Paris se montra généreuse & équitable. Assemblée le dix-neuf Février pour donner sa réponse, elle déclara qu'elle ne se séparoit point de ses sœurs, qui avoient le même intérêt qu'elle, & qui l'aidoient de tout leur pouvoir. Le nombre en devenoit cependant considérable : & ces Universités multipliées nuisoient à leur mére commune & l'appauvrissoient, en détournant une partie des ruisseaux, qui tous auparavant se rendoient dans ce grand fleuve. C'est ce qui rend plus digne d'estime la générosité de l'Université de Paris.

En second lieu, lorsque le mémoire fut parfaitement en état, de façon qu'il n'étoit plus besoin que de le signer, le parlement en sit donner

DE PARIS, LIV. VIII. 448 communication à l'Université par le même Robert des Vaux, demandant si elle étoit contente, & si elle n'y trouvoit rien à retrancher ou à ajouter. Le mémoire fur lû en pleine Université le vingt-six, & approuvé.

Duboullai ne nous apprend point quels étoient les articles de ce mémoire. Mais la suite des faits nous montrera qu'ils ne remédiérent point aux inconveniens, & que l'Université eut lieu de renouveller ses plaintes

contre les prélats.

Pour comble de mal, elle n'étoit Cont station pas toujours bien d'accord avec elle - élevée par la Faculté de même: & cette même année la Fa- Décret, au culté de Décret éleva une contestation sujet des noau sujet des nominations de ses bache- ses bacheliers aux bénéfices, qui dura très liers aux bélongtems, qui amena bien des incidens & des procédures, & qui ne fut Par. T. P. pleinement terminée qu'au bout de P. 775. cinquante ans. Je ne me jetterai point dans un tel labyrinthe. Je me contente de marquer icr la dare de la naissance du procès, dont je rapporterai, quand il en sera tems, la conclusion.

Ambroise de Cambrai suivoit tou-de Cambrai. jours son caractère turbulent. Dans une p. 776.

Violence

A: Henrice de : Treverani merelle qu'il en mec l'evique de Means processant actuellement h Taeniogie, la chappe ou robe du prelat fur decirice. L'oriente le plaigreir al Univerime, & demarcia en la qualine de rezent qu'elle ordonnait une reparation convenzole de l'injure qu'il avoit soufferte. Les gens lages vincent à bout d'empècher le trop grand éclat d'une affaire de cette nature. & ils obtinrent qu'elle seroit renvovée à des arbitres prudens & habiles, qui la terminaisent à petit bruit. L'évêque L'eveque de de Meaux n'eut pas lieu de se repentir 614 conserva- de la modération qu'il avoit témoitrur apolioli gnée en cette occasion. Il fut élù par l'Université le treize Mars de l'année rar. T. P. suivante 1488 conservateur apostolique.

Chapelle de In Nation de J'icardie.

4. 778.

La Nation de Picardie, qui jusques là avoir célébré les offices de ses 1bid. fêtes dans l'Eglise de S. Julien le Pauvre, voulut avoir une chapelle qui lui fût propre. Elle résolut de la construire dans une partie de ses écoles, & elle en obtint la permission des vicaires généraux de l'évêque de Paris, fuperieur eccléfiastique, alors abient, & de l'abbé de fainte Genevieve, feigneur territorial. Ces permillions missions sont datées, l'une du dernier Mai, & l'autre du seize Juillet 1487. Cette chapelle a subsisté longtems avec décence. Dans le siècle où j'écris, le mauvais état des sinances de la Nation l'a engagée à désirer de tirer un fruit de son terrain. Elle a abandonné sa chapelle, & a élevé, sur le sol qu'occupoient ses écoles, une maison considérable, dont les loyers devoient lui produire un revenu: & cette entreprise, peu proportionnée à ses forces, l'a chargée & obérée plus qu'auparavant.

La Nation de France, depuis que la cée par la chapelle du collége de Navarre subsiste, Nation de s'en est toujours servie pour la célé- Fiance dans bration de ses offices. Elle y plaça une de Navarre, orgue à ses dépens, vers les tems dont Hist. Un. je parle ici: & nous avons un acte Par. T. V. daté du dix-neuf Octobre 1487, par s'en lequel les officiers & suppôts de la maison de Navarre reconnoissent que l'orgue placée dans leur Eglise appartient à la Nation de France, qui peut la transférer ailleurs, si elle le juge à

propos.

En l'année 1488 le quatre Novem- Statut de la bre la Faculté des Arts prit de nouvel- Faculté des Arts contre les mesures, & plus rigoureuses que

Tome IV.

434 Histoire de l'Úniversite

la licence des jamais, pour arrêter la licence des etes schola-fètes scholastiques, qui souvent réliques.

Hist. Un. primée se ranimoit toujours, & crois-Par. I. V. soit même jusqu'à des excès tout-àps. 761. 777 fait intolérables. Les comédies, les danses, les chansons, les vêtemens

danses, les chansons, les vêtemens somptueux pour la représentation des grands rôlles dans les piéces, l'indécence de l'habillement mondain substiruée à la modestie cléricale & académique, on se croyoit tout permis: & dans ces jours de dissipation, les colléges, les pédagogies, devenoient des lieux de tumulte, d'insolence, & de désordre. Ces jeux licencieux se répétoient plusieurs fois l'année, & profanoient les fêtes de S. Martin, de S. Nicolas, de sainte Catherine, de l'Epiphanie, instituées par l'Eglise pour être l'aiguillon de la piété, & devenues par une corruption déplorable l'aliment du vice. Le plus court auroit été de proscrire totalement des abus, qu'il est plus aisé peut-être d'abolir que de restreindre. La Faculté des Arts n'alla pas jusques-là, & elle composa avec un mal trop enraciné.

Elle interdit tout divertissement extraordinaire aux fêtes de S. Martin, de S. Nicolas, & de sainte Catherine: elle

DE PARIS, LIV. VIII. 436 en permit l'usage seulement pour l'Epiphanie, appellée vulgairement la fête des Rois, mais avec plusieurs modifications. Les jeux ne commenceront que la veille au soir, & le jour après vêpres, afin que l'office divin n'en souffre aucune interruption: le lendemain on reprendra les exercices de l'étude, ou du moins on se contentera d'une simple récréation, sans apprêt & sans spectacle. Nulle exaction d'argent pour fournir aux frais de la fête, rien qui sente le luxe, nulle parure mondaine & indécente. Les comédies ne sont point interdites: mais aucune piéce ne sera jouée, qui n'ait été visitée soigneusement par le principal, ou par quelquun de ses régens : » afin , est-il dit , qu'il » n'y reste ni trait mordant & saty-» rique, ni rien de déshonnête qui » puisse offenser un homme de bien. » Enfin les écoliers de chaque collége se renfermeront entre eux pour leur divertissement, sans qu'il soit permis aux jeunes gens de courir de l'un à l'autre, ce qui pourroit occasionner des scandales.

Ce statut fut muni des peines les plus sévéres contre les écoliers, & contre les pédagogues & régens, qui

436 Histoire de l'Université le violeroient. L'écolier coupable sers frappé de verges dans la cour du collége, par quatre régens, en présence de tous ses camarades assemblés au son de la cloche, & sous les yeux du Recteur & des quatre Procureurs, ou, à ·leur défaut, de quelque grave personnage, que le pédagogue ou principal priera de s'y trouver, pour causer plus de honte à celui qu'il faudra punir : & si cet écolier se dérobe au châtiment par la fuite, ou par quelque autre voie, il sera privé pour jamais, & sans espérance de retour, de tous les droits académiques, & l'acte de sa privation sera inscrit sur le livre du Procureur de la Nation à laquelle il appartient; afin que le souvenir s'en conserve, & intimide ceux qui seroient tentés de l'imiter. Il n'y auroit rien que de bien ordonné dans tout cela, si l'appareil du châtiment ne sentoit un peu trop le supplice. Mais telles étoient les mœurs du tems: & nous trouverons au siècle suivant un trait encore plus capable d'effaroucher dans le même genre.

Pour ce qui est des maîtres qui conniveroient aux désordres condamnés par le statut, ils doivent être privés de DE PARIS, LIV. VIII. 437 l'exercice de la régence pendant deux ans, ou plus, si le cas le requiert: & on leur ordonne de promettre avec serment, que s'ils connoissent quelquun d'entre eux qui soit en contravention, ils le dénonceront, & poursuivront avec zéle sa punition.

Les censeurs sont chargés de veiller à l'éxécution de tout ce qui est porté

par le statut.

La réforme s'effectua, mais elle ne His. Un. fut pas de durée. On lui livra au bour par T. T. de deux ans une attaque directe, qui le choua. On ne put pas obtenir la révocation du décret. Mais le relâchement & la licence s'introduisirent sour dement & par dégrés, & trente ans après Robert Goulet écrivoit, qu'il seroit nécessaire de renouveller le réglement de réforme.

La jeunesse étoit si difficile à contenir dans le devoir, qu'en 1489 on se
crut obligé d'abolir, ou du moins d'interrompre l'ancien usage, suivant lequel un nombre d'écoliers marchoient
à la tête de la procession de l'Université. Leur pétulance causoit dans cette
pieuse cérémonie un scandale, que l'on
voulut éviter en les en bannissant.

Dans le réglement dont j'ai rendu

438 Histoire de l'Université

Progrès de compte, il est fait mention des lel'étude des cteurs de Poétique & de Rhétorique. belles Lettres dans l'U-Ceci me donne occasion de placer ici le peu que nos mémoires nous fournissent touchant les progrès de l'étude des belles Lettres dans l'Université. Elles ne s'y rétablirent qu'assez lentement, trouvant la place occupée par la Philosophie, qui, durant près de

Par. T. V. p. 873.

trois siécles, avoit régné seule dans la Faculté des Arts. Cependant lorsqu'elles s'y remontrérent, on leur fit accueil. J'ai dit de quelle manière furent reçûs Grégoire de Tifeme & Hermonyme de Sparte, qui vinrent y enseigner le Grec. Erasme reproche même à l'Université de Paris trop de facilité à admettre tous ceux qui s'annonçoient pour maîtres en belles Lettres. » Elle a toujours tenu, dit-il, le » premier rang dans le genre d'études » auquel elle s'est consacrée : (il entend la Philosophie & la Théologie) » & néantmoins elle est avide de s'é-» tendre & de s'aggrandir à quelque » prix que ce puisse être du côté des "Humanités, & elle reçoit par rap-» port à cet objet quiconque se pré-" fente. " Dans ce reproche, qui après tout

DE PARIS, LIV. VIII. 439 fait honneur en un sens à la mère des Maîtres sa. Sciences & des Arts, Erasme a en vûe Andrelin. Fauste Andrelin, Italien, qui avec Je- Hist. Un. rôme Balbo, Italien comme lui, & Cor-Par. T. V. nelius Vitellius, dont j'ignore la pa-p. 793. trie, demanda en 1489 à l'Université la permission de faire des leçons de belles Lettres, & l'obtint conjointement avec eux. Fauste Andrelin ne s'élevoit pas au dessus du médiocre dans son genre, suivant le jugement d'Erasme, qui s'y connoissoit: &, ce qui est bien plus fâcheux, sa plume & ses mœurs n'étoient rien moins que chastes. Jerôme Balbo donnoit les mêmes Jerôme Balprises sur sa conduite: jusques-là qu'en bo. 1496 il fut obligé de s'enfuir en An- p. \*\*2. gleterre, pour éviter le supplice du feu. D'ailleurs c'étoit un caractére envieux, satyrique, qui aimoit à déchirer ceux qu'il voyoit courir avec quelques fuccès la même carrière que lui : de plus, audacieux, plein de préfomption, & ofant se charger d'enseigner ce qu'il n'avoit point appris. Il s'étoit annoncé pour maître de Poétique: & dans la vûe de s'attirer un plus grand concours d'auditeurs, il entreprit de faire des leçons sur la Sphere, sur le Droit civil, sur le T iiij

440 Histoire de l'Université Droit canon, toutes matiéres, dont il n'avoit tout au plus qu'une légére teinture. Erasme avoit raison de blâmer l'indulgence avec laquelle l'Université avoit souffert dans son sein de tels hommes; & leur habileté en belles Lettres, quand elle auroit été au plus haut dégré, ne devoit pas leur être une sauvegarde. Cette indulgence excessive prouve néantmoins combien le goût des Humanités étoit prisé à Paris, quoi qu'il n'y régnât pas encore.

Guillaume Tardif, Guillaume de Montjoie Jean - André Pérabot. Hift. Un.

PAT. T. V. p. 881 0 770

Nos maîtres d'Humanités François méritent plus d'estime. Guillaume Tardif, Guillaume de Montjoie, Jean-André \* Férabot, joignirent des mœurs irrépréhensibles à la connoissance & au goût des Lettres. Le premier enseigna la Grammaire & la Rhétorique avec éclat dans le collége de Navarre. Il eut pour auditeur en Grammaire Jean Reuchlin, & il composa un traité de Rhétorique, qu'il dédia à Charles VIII encore dauphin. Ses querelles

penses le contraire. Mais I contre ses mœurs.

\* Je ne suis pas certain fon nom ne paroît pas que Férabot, ou Ferra- Italien: & celui qui le bos , fut François. Ro- | porte ressemble aux deux bert Gaguin (Hift. Un. François auxquels je le Par. T. V. p. 888.) sem- joins, en ce que je ne ble même donner lieu de | trouve aucun reproche

DE PARIS, LIV. VIII. 441 avec Jérôme Balbo, qui publia même. une satyre contre lui, doivent plutôt lui faire honneur, que nuire à sa réputation. Les lettres de Guillaume Par. I. V. de Montjoie étoient lûes dans les éco- P. 881. les comme des modéles, & Erasine en loue la latinité pure & élégante. Férabot réussissoit dans la Poésie La- p. 1881. tine, au jugement de Robert Gaguin, qui même le console de ce que le prix de son talent n'est pas senti par des hommes livrés aux études abstraites, & à qui il suffit de savoir assezde Latin pour entendre les écrits de Scot. Les lettres humaines étoient encore regardées comme des étrangéres dans l'Université de Paris. On ne pouvoit leur refuser l'hospitalité. Leurs attraits faisoient impression sur plusieurs. Mais un reste de barbarie armoit contre elles les dédains du plus grand nombre. Lorsque Balbo, An- p. 7933. drelin . & Cornelius Vitellius, obtinrent la permission de professer les Humanités, on ne leur assigna qu'une heure après le dîner pour tous.

Robert Gaguin doit être aussi compté Robert Gaau nombre des restaurateurs des Let-guin. tres dans notre Université. Non que 442 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ
fa latinité soit bien pure : ses vers
font même assez souvent peu corrects.
Mais le génie, la façon noble & élevée de penser, se sont sentir dans ses
écrits, & prouvent qu'il sut un digneprosesseur de Rhétorique, en même
tems qu'il étoit habile dans le Droit
canon. S'il n'atteignit pas la perfection de la belle littérature, au moins
il en eut le goût, il l'aima, la favorisa, la cultiva.

Pour finir à peu près ce que j'ai à dire sur le rétablissement des belles Lettres parmi nous, jusqu'à l'époque sameuse du régne de François I, je placerai ici quelques noms qui se sont rendu célébres en ce genre sur la fin du quinzième siècle & au commencement du suivant.

quel poids est le témoignage d'un aussi

Olivier de Olivier de Lyon, dabord soumaître des grammairiens dans le collége
tre des grammairiens dans le collége
& chef de toute la maison, est loué
par Guillaume Budé, comme travaillant à faire revivre l'élégance de la
littérature dans la première & la plus
illustre école de Paris, qui étoit alors
le collège de Navarre. On sent de

grand homme.

BEPARIS, LIV. VIII. 443

Ravisius \* Textor, écrivain plus Ravisius connu & plus feuilleté autrefois qu'il Textor. ne l'est aujourdhui, continua l'ouvrage par. T. V. commencé par Olivier de Lyon. Il p. 644. professa pendant longtems au collége de Navarre, & il y perfectionna le goût des Humanités. Il composa plusieurs livres, tous relatifs à l'étude des Lettres, & destinés à secourir les étudians dans leur travail. Son style est pur & élégant.

Je ne dois pas omettre Martin Martin Delf, auteur d'une Rhétorique louée Pierre Burpar Gaguin; & Pierre Burrus, ou Bur-rus. ry, dont les Poésies Latines ont eu une

grande estime dans leur tems.

Je reviens à l'année 1489, & à la Querelle au suite des affaires de l'Université. En suitéges. Cescette année suit terminée ensin par une sation de serdéclaration du roi la grande contestation que l'Université soutenoit de-puis longtems contre les généraux des aides, pour assûrer à ses officiers la jouissance de ses priviléges. La dissignande messagrands messagres, dont le nombre incertain donnoit facilement lieu aux abus, & par une suite nécessaire aux

<sup>\*</sup> Son nom François étoit Jean Tixier. Je ne sais d'où lui venoit le nom de Ravifius.

444 Histoire de l'Université plaintes des financiers & des généraux des aides. A la faveur des troubles auxquels le royaume fut en proye pendant la première moitié du quinzième fiécle, ces messagers s'étoient excessivement multipliés. Leur fonction étoit, comme je l'ai dit ailleurs, de fournir de l'argent & la subsistance nécessaire aux écoliers étrangers, avec les parens desquels ils entretenoient correspondance: & l'usage avoit établi qu'il y en eût un pour chaque diocése. En 1440 le diocése de Lyon en avoit cinq. Il est vrai que la Nation de France remédia à ce désordre, & que de ces cinq messagers elle n'en conserva qu'un, & cassa les autres. Mais on ne se piquoit pas toujours dans les Nations d'une équité si ponctuelle. De là les plaintes de ceux qui se trouvoient grévés par cette foule de privilégiés; & conféquemment des contestations fans fin.

En 1488 elles furent poussées très loin. L'Université vivement attaquée employa pour sa défense l'arme la plus redoutable qu'elle eûr en son pouvoir, & elle ordonna le vingt-cinq Octobre une cessation de sermons. Cette interruption de l'ordre public dans une

DE PARIS, LIV. VIII. 446 matière si importante déplut au parlement, qui manda le Recteur. L'Université s'assembla le vingt - neuf du mois pour délibérer sur cette citation : & il fut dit que le Recteur, vû la dignité & l'éminence de sa charge, se dispenseroit d'aller au palais; & que Fon y envoieroit seulement des députés de chacune des compagnies, auxquels il fur enjoint de ne point confentir à la levée de la cessation. Robert Gaguin, alors doven de la Faculté de Décrer, fur de cette députation : & comme le théologien, qui en étoit le commentaire chef, ne donna aucune réponse aux Fac. Decres questions qui lui furent faites, soit pour fe renfermer scrupuleusement dans sa commission, soit par le défaur de talent pour parler sur le champ, le doyen de Droit le remplaça, fit l'apologie de la conduite de l'Université, & prouva qu'elle ne méritoit point la note de légéreré, dont le président L'avoit taxée.

Ce magistrar n'en fur que plus piqué: & prenant le ton de sévérité, » Vous n'ignorez pas, dir-il aux dé-» putés, à quoi peuvent aboutir les » cessarions dont vous avez imposé la » loi. Nous vous ordonnons d'inviter

448 Histoike de L'Université

Deux avocats & un procureur au châtelet.

Vingt-quatte libraires, & quatte parcheminiers, favoir les quatre jurés du métier.

Quatre marchands vendeurs de papier, demeurans à Paris; & sept manusacturiers, trois en la ville de Troyes, & quatre à Corbeil & à Essone.

Deux enlumineurs, deux relieurs, deux écrivains de livres, c'est-à-dire

les jurés de ces trois métiers.

Un messager pour chaque diocése du royaume, & un pareillement pour chacun des diocéses étrangers, dont il se trouvera des écoliers à Paris.

Et pour prévenir les fraudes de ceux qui voudroient à faux titre jouir despriviléges dont il s'agit, l'ordonnance prescrit à l'Université de faire porter au gresse de la chambre des aides un rôlle contenant les noms, surnoms, & qualités de ceux qui sont actuellement pourvus des offices ci-dessus mentionnés, & à chaque mutation de fournir pareillement le nom de celui qui remplira la place vacante.

Cette ordonnance fut rendue au mois de Mars, & dans le cours de l'année elle fut enregîtrée par toutes

les cours & tribunaux de Paris.

Pour la confection du rôlle des quatre dépusé officiers, il falloit que les sept compatés pour la gnies qui forment l'Université nom-Arts. massent des commissaires. Mais les Hist. Un. Facultés supérieures sirent naître un par. T. V. incident, & elles vouloient que la Faculté des Arts ne nommât qu'un seul député. Les Nations soutinrent leur droit, & prétendirent nommer chacune le leur, quatre pour la Faculté des Arts, » qui est, disoientelles, » la principale & fondamen» tale, au lieu que les autres ne sont » qu'accessoires. »

Elles ne furent pas moins attentives à empêcher que les Facultés supérieures ne s'immiscassent dans ce qui Nations, &
regarde les messagers, qui sont officultés. en cultés. Elles poussérent même la délicatesse jusqu'à en exclure le Recteur.
Les messagers devoient, pour être
inscrits sur le rôlle, faire éxhibition
de leurs lettres. Il leur sut enjoint de
les présenter, non au Recteur, mais
au Procureur de la Nation dont ils
étoient messagers.

Il sembloit que rien ne pût passer jamais dans l'Université sans contesta450 Histoire de l'Université

Difficultés tion & sans querelle. C'est assez le de le secau. fort des compagnies libres : mais l'asservissement est quelque chose de pis encore. Le Rôlle étant dressé, lorsqu'il fut question de le sceller, les Facultés de Décret & de Médecine s'y opposérent, & déclarérent qu'elles ne donneroient point leurs clefs du coffre où le sceau commun est gardé. L'Université assemblée le douze Septembre décida que si les opposans persistoient dans leur refus, on feroit lever les ferrures.

Les généraux des aides avoient un donné, aux généraux des ls n'ont point été re-

scrupule qui les inquiétoit. Ils craisides, comme gnoient d'avoir été retranchés, eux & leurs enfans, du corps de l'Univertranchés du fité. C'étoit une fausse allarme, & le rotpe de l'U-Recteur la dissipa par un certificat en forme, dans lequel il déclara en son nom, & au nom de l'Université, que la peine de privation n'avoit point été prononcée contre les généraux des aides actuellement en charge, & qu'eux, leurs enfans, & leurs parens, qui avoient prêté serment à l'Université & s'étoient fait inscrire sur ses regîtres, devoient être réputés vrais & légitimes suppôts de la compagnie, & jouir de ses priviléges, franchises, & immunités.

Ainsi fut rétablie la paix entre l'Université & la cour des aides, & elle n'a point été troublée depuis par aucune dissension violente.

L'Université eut à défendre en 1490 L'Université son droit d'exemption contre ceux qui se prétend levoient une nouvelle taxe imposée nouvelle impar le roi. Elle s'assembla le vingt-six position.

Juin, se sit faire lecture des lettres Hist. Un. Par. T. V. royaux qui ordonnoient cette impo- p. 793. sition, & déclara que par ses priviléges elle devoir en être exemte.

Je ne vois pas que l'assaire ait été plus loin.

Depuis longtems if y avoit conte-Contestation station entre l'Université de Paris & avec la prola province de Normandie au sujet de Normandie. l'expectative des gradués, à laquelle Piales, Excette province refusoit de se soumet-pest. des Gratre. Le prétexte de sa résistance étoite. 120. frivole. La Normandie obéissoit encore aux Anglois, lorsque fut établie la Pragmatique Sanction, qui a autorisé & confirmé le droit des gradués aux bénéfices. Ainsi les prélats de Normandie n'avoient pas pû être appellés à l'assemblée de Bourges où a été portée cette loi : & delà ils concluoient qu'elle leur étoit étrangére, & qu'on ne pouvoit les forcer de la re452 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ connoître. Mais outre que le droit des gradués est bien plus ancien que la Pragmatique, comme on a pû le voir dans cette histoire, & qu'il n'a reçûd'elle que sa forme & non son existance, la Normandie n'avoit été soumise aux Anglois que par l'effet d'une injuste invasion, & lorsqu'elle rentra sous d'obéissance de Charles VII. elle se rendoit à son légitime souverain, dont les droits n'avoient jamais été anéantis, quoique la possession out souffert une interruption violente. Ainsi il n'est pas douteux qu'elle devoit être astreinte aux loix que ce prince avoit faites même antérieurement pour tout son royaume. Mais toute raison est bonne pour s'exemter de ce qui déplaît. La Normandie s'opiniâtroit à soutenir sa prétention. L'Université, par l'avis de son conseil, c'est-à-dire de ses avocats, présenta au roi en 1490 une requête pour le supplier de déclarer que la Pragmatique Sanction devoit être observée dans la province de Normandie. Je ne sais si elle obtint ce qu'elle demandoir. Le fait est que la difficulté a subsisté jusqu'en l'année 1606, où un arrêt du parlement la décida en

DE PARIS, LIV. VIII. 453
faveur de l'Université de Paris.

L'élection du Recteur au mois Différends de Différends de Différends de peu d'ime d'Octobre fur contestée, & donna portance. naissance à un procès, qui fut jugé par Hist. Un. arrêt du parlement. Ainsi l'Université Par. T. V. oublioit de plus en plus son antique fierté, & reconnoissoit sans difficulté le parlement pour son juge.

Une autre querelle au sujet du chancelier de sainte Geneviéve dans les mois de Janvier & de Février 1491, mérite encore moins de nous arrêter.

L'état flottant & incertain des no- Députation minations aux bénéfices étoit une les bénéfices matière perpétuelle de mouvemens & Rôlla. de délibérations de l'Université. Le p. 793. vingt - cinq Mai de la même année 1491 fut lue dans l'assemblée générale de la compagnie une lettre di roi, qui lui ordonnoit de nommer des députés pour se joindre à l'ambassade qu'il destinoit au souverain pontife. Comme le motif de l'ambassade n'étoit point exprimé, l'Université différa de donner sa réponse. Le dix Juin suivant, l'abbé de S. Denys vint la satisfaire sur ce qu'elle désiroit de savoir. Il exposa que le dessein du roi étoit d'agir auprès du pape, pour la promotion des suppôts de l'Univerau nom de l'Université & de tous ses suppôts. Dans l'acte qui en fut dressé, on établit dabord que l'Eglise & ses ministres doivent être exemts de tous subsides, taxes & impositions. C'étoir une façon de penser fort commune alors. On en déduir ici les preuves, qui sont bien foibles.

L'Université rappelle ensuite son privilége propre d'exemption, qu'elle appuye sur les concessions des souve-

rains pontifes & de ses rois.

Après ces principes posés, elle passe au fait actuel de la décime ordonnée par Innocent VIII, & elle avance que de vouloir l'y soumettre, c'est une nouveauté contraire à tout ce qui s'est pratiqué dans les tems précédens, & que les papes qui ont en certaines occasions exigé des décimes du clergé, en ont toujours tenu exemte l'Université de Paris, n'ignorant pas que les lettres sont amies de la liberté, & suyent la servitude.

Elle attaque la décime en ellemême, & elle en marque divers inconvéniens, qu'il est aisé de concevoir. Mais elle n'oublie pas d'observer hardiment que cette imposition est fondée sur un faux prétexte : que

l'on

PARIS, LIV. VIII. 457 l'on allégue pour motif la défense de l'Eglise contre le Turc, & que dans le fait il paroît par les bress particuliers adressés aux prélats collecteurs, que les deux tiers de la décime sont pour le roi, & l'autre tiers pour la chambre apostolique.

Par ces raisons l'Université supplie le souverain pontise, & l'exhorte avec une affection filiale, de ne point vouloir lui imposer & au clergé un joug si onéreux : & supposé qu'il persiste, elle appelle à lui-même mieux con-

seillé & au futur concile.

A cet acte l'Université en fit ajouter un de semblable nature le dix-huit du même mois. Par ordre de l'archevêque de Sens Tristan de Salazar, avoient été affichées dans Paris des monitions à tous les ecclésiastiques du diocése de payer la décime imposée par le pape. Robert des Vaux syndic de l'Université se rendit appellant de ces monitions, entant qu'elles pouvoient toucher les suppôts de la compagnie.

458 Histoire de l'Université de l'Université. On insista, & on lui demanda qui étoient ceux qu'il regarderoit comme vrais docteurs & vrais écoliers, & si le certificat du Recteur lui paroîtroit suffisant. Il répondit que non, & qu'outre la signature du Recteur il faudroit encore celle de quelques témoins honnêtes gens: & comme il se doutoit bien qu'une pareille réponse ne plairoit pas, il fit afficher des lettres portant injonction aux suppôts de l'Université de payer la décime sous peine d'excommunication. L'Université s'assembla le vingt Septembre pour délibérer sur ces nouveaux faits: & il fut dit premiérement que le certificat du Recteur devoit suffire, & faire autorité; & en second lieu que pour obvier au scandale causé par les menaces d'excommunication de la part de l'archevêque de Sens, l'Université devoit poursuivre son appel, & en faire afficher l'acte dans tous les lieux accoutumés.

Le même jour, le Recteur conformément à ce qui avoit été résolu le treize du mois, donna un mandement portant peine de retranchement & de privation de tous les droits académiques contre tout suppôt de la compagnie, qui prendroit aucur l'affaire de la décime, en le en la recevant, & même et

Comme les prélats collèctes relâchoient point, l'Université crangnit les scrupules du peuple: & pour les lever elle ordonna le trente Septembre que son acte d'appel sût mis en François, & assiché en certe langue aux portes des Eglises. Les prélats de leur côté sirent afficher leurs censures, prononcées en vertu de l'autorité apostolique, dont ils se disoient revêtus.

A cette nouvelle charge l'Université opposa une nouvelle défense : & elle délibéra le treize Octobre que la Faculté de Théologie seroit priée de s'expliquer sur la validité de ces cenfures. La Faculté donna son décret en ces termes: » Les monitions, les cen-» fures, & les excommunications, » portées ou à porter par le pontife » Romain pour le fait de la décime, » ou de toute autre exaction, qu'il pré-» tende faire payer sans cause raison-... nable, juste, & urgente, ou depuis » & contre l'appel légitimement in-» terjetté, sont nulles de plein droit, » & on ne doit point les craindre : & » les censures susdites ne privent point

#60 Histoire de l'Université

» les appellans de la réception des sa» cremens ecclésiastiques, ni de la
» communion des Fidéles. »

Tel étoit le courage de nos péres pour résister à d'injustes procédures, quoique munies de la plus respectable autorité.

Chapelles du Fréfor.

Hift. Un. Par. T. V. 1. **10**7.

Ils n'étoient pas également attentifs à conserver & à faire valoir les titres des anciennes fondations faites à leur avantage. Le procès verbal de la délibération du vingt-&-un Novembre 1491 fait mention d'un avis donné par un maître des comptes au sujet de deux chapelles fondées en faveur de l'Université sur le trésor royal. pour lesquelles il étoit dû quarante livres de rente annuelle, vingt pour chacune; & l'avis contenoit de plus que si l'on pouvoit produire lestitres, la chambre étoit disposée à faire payer les revenus de ces chapelles. Il fut rendu de vives actions de graces à ce bon seigneur maître des comptes : il fut dit que le syndic de l'Université seroit chargé de faire toutes les recherches nécessaires. A quoi elles aboutirent, c'est ce qu'on nous a laissé ignorer,

Rénéfices de Nous avons pourrant dans le mémoire Nouversité, de Duboullai sur les bénésices de l'U-

DE PARIS, LIV. VIII. 464 niversité deux listes assez exactes des chapelains qui ont possédé successivement les deux chapelles du trésor, jusqu'en 1600 & au delà: ce qui prouve que la négligence n'a pas été totale. C'est tout ce que je puis dire sur cette matiére.

Dans la même assemblée du vingt-& un Novembre, il fut porté des d'enseigner plaintes contre les maîtres qui enlei- ponts. gnoient audelà des ponts, & qui y Hift. Une faisoient leçon de Médecine pour les Par. T. V. barbiers, de Droit civil, de Poétique. L'enseignement public étoit renfermé par les loix & par l'usage! dans le quarrier de l'Université. Ainsi on se crut en droit d'imposer silence à ces maîtres forains, par autorité de l'Université, s'ils en étoient membres; par celle de l'évêque, s'ils ne l'étoient pas.

Un troisième objet de délibération Affaire l'un dans cette même assemblée fut l'af-messager de faire d'un messager de la Nation de Picardie in-Picardie, qui se plaignit que venant fulté & déà Paris avec quelques maîtres & écoliers, ils avoient tous été enlevés, menés prisonniers dans la ville de Térouane, & dépouillés de tous leurs effets & de leur argent : ensorte que

Ibid.

462 Histoire de l'Université renvoyés en cet état, ils avoient eu bien de la peine à gagner Paris. Ce messager étoit du nombre de ceux que nous appellons petits messagers, messagers volans, & qui sont charges du transport des personnes, des hardes & des lettres: au lieu que les grands messagers n'ont point à sortir de Paris pour leurs fonctions. La violence qu'il avoit soufferte, lui & sa compagnie, étoit apparemment une suite du resfentiment qu'avoit contre les François Maximilien roi des Romains, à qui Charles VIII en cette année-ci même renvoyoit sa fille Marguerite d'Autriche, & enlevoit son épouse Anne de Bretagne.

Dans la délibération les avis furent partagés, non sur le fond: tous consentirent d'accorder secours & assistance au messager maltraité, & de l'aider à obtenir justice & réparation. Mais par rapport aux frais de la poursuite, on se divisa. Les quatre Nations vouloient que l'Université s'en chargeât: les trois Facultés supérieures prétendoient qu'ils devoient être portés par le messager lui même, ou par la Nation de Picardie. Sur cette difficulté le Recteur convoqua deux jours

DE PARIS, LIV. VIII. 46; après la Faculté des Arts à S. Julien le Pauvre. Les Nations persistérent dans leur sentiment. Néantmoins comme les Facultés supérieures ne laissoient pas d'avoir une raison spécieuse à alléguer, parce que les messagers sont officiers de la Nation au service de laquelle ils sont reçûs, & non des Facultés, la Nation d'Allemagne ajouta à l'avis commun, qu'elle fouhaitoit que les Facultés supérieures fussent suppliées d'acceder à la délibération dans laquelle se réunissoient les Nations; & qu'en cas de refus elle concourroit volontiers avec les autres Nations, pour établir un questeur de la Faculté des Questeur c Arts, qui recueillît les deniers com- des Arts. muns aux quatre Nations, & en fît Hist. Un. un fond, dont elles pussent s'aider Par. T.'V dans le besoin.

Ce que proposoit la Nation d'Allemagne n'étoit proprement que le renouvellement d'un ancien usage, suivant lequel la Faculté des Arts avoit
une caisse commune. Le Recteur en
étoit le dépositaire & le gardien,
comme des deniers communs à toute
l'Université. Les choses avoient changé à cet égard. Dans les tems dont je
parle ici, l'Université avoit son reseqq.
V-iiij

464 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ ceveur général, comme elle l'a encore aujourdhui: & pour ce qui est de la Faculté des Arts, hors le cas de certaines dépenses extraordinaires, je ne vois pas que depuis la fin du treizieme siècle, il soit fait mention de deniers qui la regardassent en commun. Je crois que la représentation de la Nation d'Allemagne eut lieu. Car je trouve en 1532 un questeur de

Par. T. VI. la Faculté des Arts. Cet emploi n'a jamais été fort considérable, parce que jamais les revenus de la Faculté des Arts ne se sont montés bien haut. Aujourdhui & depuis longtems ils sont réduits à rien, & par conséquent où il n'y a rien à recevoir, il n'est pas besoin de receveur.

Le quatorze Décembre de la même Lettre du roi à l'Universi- année 1491, l'Université assemblée T. F.p. 808. aux Maturins reçut par un écuyer une

lettre du roi, qui lui demandoit des priéres, pour implorer la bénédiction de Dieu sur son mariage avec Anne de Bretagne.

Dans cette même assemblée le Recteur parla de la nécessité de faire observer les statuts contre la pétulance des martinets, ou écoliers non logés dans les colléges. Ces écoliers appartenoient à la Faculté des Arts: & la Attention de Nation d'Allemagne trouva très mau-la Faculté des Arts à ne vais que le Recteur eût porté devant pas souffire les autres Facultés une matière qui ne Facultés se devoit être traitée que par les seules mêlent de ce Nations. Elle lui en sit des reproches qui la regarpublics, & déclara que si l'on préten
Hist. Un. doit mettre à éxécution la délibération Par. T. V. qui venoit d'être prise, elle en appelloit comme d'un décret nul, faute de pouvoir dans ceux qui l'avoient rendu.

Cette attention jalouse à conserver Contessation les droits de la Faculté des Arrs, n'a-pour le rectovoit rien que de convenable dans Ibid. les Nations & leurs suppôts. Mais ils l'oubliérent tout aussitôt en un objet beaucoup plus important. Le lendemain quinze Décembre il s'éleva une contestation pour le rectorat. Il y eut deux élections, deux sujets élus, qui se disputérent la place. C'étoit à la Faculté des Arts seule à décider laquelle des deux élections étoit légitime, & elle souffrit que les doyens des Facultés supérieures se mêlassent d'en juger. Le parlement, devant qui l'affaire fut portée, n'étoit pas obligé de connoître la discipline de l'Université mieux que l'Université elle-

466 Histoire de l'Université même, & il ordonna que les droits des parties fussent discutés par des députés des quatre Facultés, sur l'avis desquels interviendroit arrêt. Le procès fut ainsi terminé: & je ne vois point que la Faculté des Arts ait alors en aucune façon réclamé ses droits.

Le parlement dans son arrêt interlo-

Ulage de faire éxercer les fonctions de Recteur par Pancien, en cas de litige, · ou autres femblables.

> Hift. Un. Par. T. V. ₽. 808.

cutoire donna naissance à un usage très commode, qui s'est établi depuis en loi: au moins est-ce dans cet arrêt que j'en trouve la première mention. Il ordonna que durant le procès entre les deux contendans au rectorat, l'ancien Recteur exerceroit. Cette pratique s'est étendue à tous les cas, & elle est très avantageuse pour empêcher que la compagnie demeure jamais sans chef, & pour lui en donner un sans contestation & sans embarras, soit que le rectorat vaque par mort, ou autrement, soit que le Recteur, obligé de s'absenter, ou malade, ne puisse pas exercer ses fonctions.

Preuves de la considération dont iouissoit l'Université.

L'Université, quoiqu'elle n'eût plus le même pouvoir que dans les tems précédens, jouissoit toujours d'une grande considération dans l'Eglise &

p. 809.

DE PARIS, LIV. VIII. 467 thans l'Etat. Au mois d'Octobre 1492 le roi lui fit part de la naissance d'un fils que la reine lui avoit donné le dix du mois, & qui mourut peu après.

Dans la même assemblée où fut lûe la lettre du roi, le souchancelier de N. D. pria l'Université d'appuyer auprès du pape & des cardinaux Gérard, qui venoit d'être élû évêque de Paris: & le roi lui-même quelque tems après lui demanda sa recommandation en saveur du même Gérard.

Le neuf Décembre le nouveau pape Aléxandre VI lui notifia son exaltation: & l'Université, quoique peu riche, ne laissa pas de faire un présent en argent à celui qui lui avoit apporté la lettre du souverain pontife.

Tels font les principaux faits que nous fournit l'année 1492. J'y ajouterai deux articles, dont l'un regarde les priviléges, & l'autre la disci-

pline.

Le vingt-huit Novembre l'Uni-Faits concerversité délibéra sur les moyens d'as-viléges & la sûrer à ses suppôts étrangers l'exemp-discipline. tion du droit d'aubaine, & la faculté par. T. V. de disposer de leurs biens par testa-p. 809. ment: » sans quoi, est-il dit dans

V vj

468 Histoire de l'Université l'acte, » la compagnie verroit diminuer » le nombre de ses élèves, & le royau-» me son éclat & sa splendeur. » Nous avons vû qu'en 1474 ce privilége avoit été reconnu & confirmé par ar-

rêt du parlement.

Le dix Décembre la Faculté de Décret implora l'autorité de l'Université contre un docteur Italien, qui s'érigeoit en professeur de Droit dans Paris. L'Université reçut la requête, & elle ordonna que cet Italien ne pourroit donner des leçons de Droit; qu'après en avoir obtenu la permission de la Faculté de Décret, laquelle permisfion ne lui seroit accordée que sur un examen subi par lui devant les docheurs de la Faculté.

En cette même année 1492 Guil-

garde des fceaux.

Hift. Un. Par. T. V. p. \$2Q.

chancelier de laume de Rochefort chancelier Adam Fumée France mourut, & l'Université lui fit célébrer un service avec oraison funébre. La commission de garde des sceaux fut donnée à Adam Fumée, alors le plus ancien des maîtres des requêtes. Fumée étoit venu à la cour comme médecin sous le régne de Charles VII, & il s'y acquit l'estime de ce prince & de ses successeurs. Louis XI le pourvut d'une charge de

pe Paris, Liv. VIII. 469 maître des requêtes: & Charles VIII, comme nous venons de le dire, lui confia les sceaux. Robert Gaguin avoit des liaisons avec lui, & il lui écrivit sur la dignité à laquelle le roi l'avoit élevé, une lettre de félicitation, mêlée d'exhortations & d'avis, suivant la simplicité des bons tems.

L'année 1493 est fort stérile pour Faitemoi . cette histoire, & le petit nombre d'ob-détaillés. jets qu'elle nous présente, peuvent par. T. J. être traités en un mot. Le dix-fept, 8100 Juin l'Université s'assembla pour nommer des députés par rapport à la réforme de l'Etar. Le neuf Septembre elle recut une lettre du roi touchant l'assemblée des prélats qui devoit se tenir, & où il devoit être question de corriger les abus qui altéroient la difcipline ecclésiastique, & de prendre des mesures pour assûrer aux gradués l'exercice libre de leurs droits sur les bénéfices. Le dix-huit Octobre elle écrivit au pape & aux cardinaux une lettre de félicitation & d'action de grace, sur la promotion de Jean de la Grolaye de Villiers, abbé de S. Denys, au cardinalat.

L'année 1494 nous fournit un seul

470 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

La Faculté fait important. Simon \* Pharées méde Théole-gie, consul- decin se mêloit aussi d'Astrologie jurée par le diciaire, & il fut trouvé saiss d'un Farlement, assez grand nombre de livres qui traicensure con toient de cet art trompeur. Ayant été trel'Aftrolo-gie judiciai. condamné pour ce sujet par le juge ecclésiastique de Lyon, il se soumit D'Argentré, dabord à la sentence : mais ensuite Coll. jud. de www.err.T.I. rétractant son repentir, il en appella 2. 324-330. au parlement, & demanda que ses li-. vres, qui avoient été confisqués, lui fussent rendus, & qu'il lui fût permis d'exercer l'art de l'Astrologie, qui selon lui faisoit la partie la plus noble de la science astronomique. Le parlement, dans une matière qui tient à la Religion, voulut éclairer son jugement par les lumiéres de la Faculté de Théologie. Il lui fit remettre les

> livres que réclamoit Pharées, & il lui demanda fon avis doctrinal, tant fur l'Astrologie en général, que sur les livres de l'accusé. La Faculté dressa une censure très judicieuse, dans laquelle elle condamne l'Astrologie judiciaire, qui par l'inspection de l'heure

\* Je trouve nommé par | Charles V I I. C'est vraifemblablement le même

Duboullai (p. 869) un Simon de Phares parmi que celui dont il s'ales philosophes & astro- git ici. logues attachés au roi

DE PARIS, LIV. VIII. 47% natale entreprend de prédire les caractéres qu'auront les hommes & les événemens de leur vie, & qui substituant l'influence des astres aux resforts de la Providence divine, prétend s'ouvrir l'entrée à des connoissances fécrétes que Dieu s'est réservées. Mais elle distingue soigneusement de cette fourberie superstitieuse & intéressée la science noble & solide, qui a pour objet de mesurer le cours des astres. leur distance, & leur grandeur, & qui sur des observations certaines prédit les éclipses & autres effets naturels & nécessaires. Pour ce qui est des livres : la Faculté les examina, en fit une distinction, & en reconnoissant quelquesuns innocens, elle condamna ceax qui autorisoient la superstition. Cette censure fut adressée & présentée au parlement, que la Faculté exhorte à user de l'autorité qui lui est confiée par le roi pour venger la Religion, & réprimer les abus qui en corrompent la pureté. Le parlement conforma son arrêt à la censure, défendit l'éxercice de l'Astrologie judiciaire, & fit remettre les livres & la personne même de Pharées entre les mains de l'official & de l'inquisiteur, afin qu'ils en

471 Histoire de L'Université ordonnassent ce que de raison. La censure est du 19 Février, & l'arrêt du 26 Mars 1494.

du 26 Mars 1494. Cette année & les autres qui nous Manées Stériles en faits. restent du régne de Charles VIII, sont très riches pour l'histoire générale de la France & de l'Europe. L'expédition de ce prince en Italie & ses fuites font d'illustres événemens. Mais l'histoire de l'Université dans ces mêmes tems est maigre. Elle n'offre prefque que des faits minces en eux-mêmes, ou peu développés. Je vais les réunir ici & les parcourir rapidement, me réservant à traiter avec plus d'étendue le perit nombre de ceux qui prétent davantage. Voici ces articles, qu'il suffit de montrer.

Liste d'arti- Mesures prises, d'après les avercles de peu de tissemens donnés par le parlement, sonséquence. pour mettre ordre à la licence des éco-

Hist. Un. Pour Par. T. V. liers.

Demande de la Faculté de Médecine, en faveur de ses bacheliers, qu'elle désiroit être admis aux charges dans les Nations, comme l'étoient les bacheliers formés en Théologie. Il pa-

p. 862. roît que cette requête ne fut point répondue favorablement, & que l'on s'en tint à l'usage qui éxigeoit le déDE PARIS, LIV. VIII.

gré de licencié en Médecine.

Disputes entre des contendans au rectorat, à la pacification desquelles continuent de prendre part les Facultés supérieures & leurs doyens.

Procès entre les Bénédictins d'une part, & de l'autre les chanoines réguliers de S. Augustin, pour le rang dans les processions du Recteur, & conclusion de l'Université qui ordonne que les parties lui donnent leurs mémoires, & produisent devant elle leurs moyens & leurs ritres.

Délibération sur un sermon prononcé avant midi un jour de procession de l'Université, dans une autre Eglise que celle où se faisoit la pro-

cession.

Procession à S. Denys par ordre du roi.

Rôlle des officiers de l'Université, qui jouissoient des priviléges de la compagnie, donné aux prévôt des marchands & échevins.

Assemblées de l'Université pour juger la contestation entre deux concurrens, par rapport à la charge de Procureur de la Nation de Normandie.

Lettre du roi faisant part à l'Université de la naissance d'un dauphin. DE L'UNIVERSITÉ

er objet intéressant qui se dans le cours d'années que gné, est la question de l'imée Conception, sur laquelle la lté de Théologie, par délibéraons des 3, 6, & 9 Mars 1497, prit terminément son parti. De tout tems elle avoit panché pour cette pieuse 332-334. croyance. Mais dans l'occasion dont je parle elle se voua par un serment spécial à la défendre. Elle statua que nul ne seroit reçû dans son corps, qui ne s'astreignît par serment à soutenir cette doctrine : & que si quelquun de ses suppôts entreprenoit d'autoriser l'opinion contraire, il seroir chassé, & regardé comme un Payen & un Publicain. Ce statut fut publié folennellement le vingt-trois Août de la même année dans une assemblée de la Faculté aux Maturins; & le vingt-six suivant nouvelle lecture en fut faite dans une Sorbonique, à. laquelle assistoient le Recteur, l'archevêque de Bourges, sept évêques, & plusieurs abbés, conseillers du roi, & docteurs en Décret & en Médecine. Je remarque cet ordre comme un monument de la presséance du Recteur sur les évêques.

DE PARIS, LIV. VIII. 476 Quelquesuns observeront peut-être que la Faculté de Théologie dans son décret enchérit sur la définition de Sixte IV, qui s'est contenté de condamner ceux qui taxeroient d'hérésie le sentiment de la Conception immaculée. On peut croire que ce qui contribua beaucoup à animer le zéle de la Faculté pour cette doctrine, ce sont les excès auxquels elle voyoit se porter ceux qui s'en déclaroient les adversaires. En voici un éxemple. Un docteur régulier, apparemment Dominicain, nommé Jean Grillot, prêchant en 1495 le jour de la Conception dans l'Eglise de S. Germain l'Auxerrois, prit pour texte l'Evangile de la femme adultére : affectation impie & blafphématoire, s'il eût eu la pensée d'en faire l'application à la sainte Vierge; & de quelque façon que ce pût être, toujours choquante, & montrant le dessein de diminuer la dévotion envers la Mére de Dieu. Plusieurs autres prédicateurs dans le tems dont je parle ici, attaquérent dans leurs sermons la doctrine de la Conception immaculée, & furent obligés par la Faculté de Théologie & par l'Univerfité de se rétracter.

476 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ

Procès où il s'agissoit de **la Fa**culté de

Par. T. V.

En la même année 1497 naquit un' Pappel d'un procès dont le détail est instructif, par jugement de rapport à la police de l'Université. Je Théologie à ne m'étendrai pas fur le fond , qui l'Université. étoit une contestation entre deux Ja-Hiff. Un. cobins, à qui seroit admis à faire son p. \$15-\$19. cours de leçons sur la Bible, pour se disposer à la licence en Théologie. Par les loix académiques, attentives à prévenir l'inondation des Mendians, un seul pouvoit être admis, & ils étoient deux concurrens. Celui que rejettoit la Faculté de Théologie en appella à l'Université. Son appel fut reçû . & il obtint un jugement favorable, l'adverse partie n'ayant pas comparu. C'est sur ce point que la Faculté s'irrita, prétendant n'être point justiciable des autres Facultés, dans ce qui touchoit sa discipline propre & les études de ses éléves. C'étoit au mois d'Octobre que ceci se passoit, pendant les vacations du parlement. La Faculté de Théologie recourur au prévôt de Paris, qui saisssant l'occasion de s'immiscer dans une affaire, qui assurément n'étoit pas de son ressort, rendit sentence sur sentence: & comme l'Université n'y déféroit pas, il se porta jusqu'à menacer le Recteur de

DE PARIS, LIV. VIII. 477

le faire mettre en prison. Enfin la S. Martin arriva, & la querelle fut

portée au parlement.

L'Université se désendoit par le droit commun & l'ordre établi. » Lors» qu'il arrive, disoit-elle, un débat 
» entre des suppôts d'une Faculté en 
» matière académique, la Faculté à la» quelle ils appartiennent en est juge 
» en première instance : delà l'appel 
» est ouvert à l'Université, & de l'U-

» niversité au parlement. »

La Faculté de Théologie faisoit une distinction. Dans les affaires relatives aux statuts généraux & communs à toute l'Université, elle ne trouvoit pas mauvais que l'on appellât de son jugement aux trois autres Facultés: mais dans celles où il s'agissoit de faits qui lui sont propres, des études théologiques, de sa discipline intérieure, elle prétendoit que si l'on vouloit appeller de ses décisions, ce n'étoit qu'au parlement qu'il étoit permis de se pourvoir.

Ce système étoit assez probable en lui-même: & la Faculté de Théologie le fortisioit par deux moyens qui méritent considération. Elle disoit que ne prenant point connoissance des sta478 HISTOIRE DE L'UNIVERSITÉ tuts propres des Facultés de Médecine, de Décret, ni des Arts, elle avoit droit de ne point soumettre aussi ses jugemens à leur révision dans ce qui la regardoit directement. Elle observoir de plus qu'au lieu que les Facultés de Décret & de Médecine ne font chacune qu'une tête, ès Arts il y a quatre têtes selon les quatre Nations; que si en Décret & Médecine il y a quatre députés, ès Arts il y en a huit, & que dans ces députations on opine par tête: d'où il s'ensuivoit que les Artiens faisant le plus grand nombre de voix, feroient seuls vrais juges dans des matiéres théologiques, & que comme parmi eux il s'en trouve plusieurs qui aspirent aux dégrés en Théologie, les écoliers deviendroient juges de leurs maîtres & docteurs.

Le parlement, sans prononcer directement sur les prétentions respectives de l'Université & de la Faculté de Théologie, donna pour le fair gain de cause à celle-ci, en retenant l'affaire, & en prenant sur lui la décision du

procès des deux Jacobins.

Dans la collection des preuves des libertés de l'Eglise Gallicane, dans l'histoire de Duboullai, dans la col-

DE PARIS, LIV. VIII. 479 lection de d'Argentré, je trouve cité Consultation & rapporté sous la date du 11 Janvier du roi, & ré-1498, un décret fort important de la Faculté de Faculté de Théologie. Consultée par sur la tenue le roi sur trois questions: Si le pape des conciles, est obligé d'assembler tous les dix ans Hist. Un. un concile général; si dans le cas où p. 821. il le refuseroit, & où néantmoins les besoins de l'Eglise seroient pressans, les princes ecclésiastiques & séculiers seroient en droit de s'assembler & de tenir le concile par eux-mêmes; enfin si une grande & notable partie de l'Eglise, telle que le royaume de France, après avoir sommé le pape de convoquer le concile, & les autres parties de l'Eglise de s'y rendre, pourroit par elle-même célébrer le concile, & pourvoir aux besoins de l'Eglise., la Faculté prit l'affirmative sur ces trois points, & en forma un

Je ne suspecte point la légissemité de cette pièce, dont les principes sont ceux de la Faculté de Théologie & de l'Université de Paris. Mais la date qu'elle porte paroît soussirier de la difficulté. Je ne vois rien dans l'histoire de Charles VIII, qui donne lieu de penser que ce prince se soit occupé du

décret.

480 Histoire de l'Université projet d'un concile général. La consultation & la réponse dont il est ici question, conviendroient bien mieux au tems où Louis XII, quelques années après la date de cet acte, songeoit à procurer, comme il 🚂 , la convocation du concile de Pise, pour se mettre à l'abri des injustices & des violences du pape Jules II. Une autre conjecture, non moins probable, seroit de rappeller le fait de cette consultation à l'année 1478, durant laquelle Louis XI vouloit, comme je l'ai rapporté, effrayer le pape Sixte IV par la menace d'un concile.

Mort de Charlès

Hift. Un. Par. T. V. p. 822,

Le roi Charles VIII mourut le VIII. Rang 7 Avril 1498, & l'Université perdit que tient l'U- en lui un protecteur plein de bienses sunérail- veillance. Elle eut ordre de Louis XII d'honorer les funérailles de son prédécesseur avec toute la décence & toute la pompe qui lui seroit possible ? & en effet elle accompagna processionnellement le corps de Charles VIII à S. Denys, faisant seule toute la gauche. Les écoliers de la Faculté des Arts, non pas tous néantmoins, pour prévenir la confusion d'une trop grande multitude, marchoient les premiers, ensuite les Nations

DE PARIS, LIV. VIII. 481 tions & les Facultés fuivant leur ordre jusqu'au Recteur, que précédoient ses bedeaux avec leurs masses, & qui étoit le dernier de son côté vis-à-vis

les prélats.

Je ne sais pas si quelquun sut jaloux de cette marche si honorable de l'Université dans une occasion d'éclat. Mais on imprima un ordre des sunérailles de Charles VIII, où les choses n'étoient pas exposées sidélement. Les députés de l'Université ordonnérent-que cet écrit seroit brulé dans une de ses processions.

Un poete de l'Université, Simon Poeme sa Nanquier, déplora la mort prématurée de Charles VIII par une pastorale, dans laquelle deux jeunes étup. 917.
dians, sous des noms de bergers,
plaignoient le sort de ce prince enlevé à la fleur de son âge, & l'insta-

bilité des grandeurs humaines.

Fin du quatrieme Volume.

Tome IV.



## TABLE

DU QUATRIEME VOLUME

DE L'HISTOIRE

DE L'UNIVERSITE

DE PARIS.

## LIVRE VII.

S.I. Riste état de la France, pag. 1.

Service célébré par la Nation de France, pour ceux qui avoient été tués à la bataille d'Azincourt, 4. Mouvemens du duc de Bourgogne, 5. Factions dans l'Université, ibid. Exil des auteurs de cabales, 7. Traité du duc de Bourgogne avec l'Angleterre, 8. Mort des dauphins Louis & Jean, ibid. Le dauphin Charles, attaché au parti d'Orléans, 10. Traité avec le duc de Bourge

DES SOMMAIRES. 483 gogne, 10. La ville de Paris est liprée au duc de Bourgogne. Horribles cruautés, 11. Il veut forcer l'Université de révoquer la censure contre Jean Petit, 14. Elle est révoquée par l'évêque de Paris, 15. L'ordonnance de 1407 touchant les franchises & libertés de l'Eglise Gallicane est révoquée par te roi. Opposition du parlement, 16. Désagrément qu'éprouve l'Université de la part du parlement, 17. La ville de Rouen assiégée par les Anglois. Lettre de l'Université aux assiégés. La ville est prise, 18. Le duc de Bourgogne assassiné fur le pont de Montereau-faut-Yonne, 19. Le dauphin déshérité. Henri V roi d'Angleterre déclaré héritier du royaume de France & régent, 21. Le crédit de l'Université tombe sous le gouvernement Anglois, 22. Faits concernant le collége de S. Nicolas du Louvre, 24. Affaire du tour alternatif pour la nomination aux bénéfices dépendans de l'Université, 25. Autres faits de l'année 1421, 27. Serment du prévôt de Paris, 28. Affaire du Rôlle, ibid. Visite & réforme des colléges, 29. Chapelle de Robert Coeffe, 30. Lettres obtenues du roi par rapport aux chapelles du Châtelet, ibid. Mort des rois d'An-X ij

484 TABLE

gleterre & de France, 31. Henri VI reconnu roi dans Paris, ibid. Affaires concernant les nominations aux bénésices, 32. Contrats de rentes perpétuelles décidés légitimes, 34. Statuts du collège de la Marche, 35. Bourses du collège du Plessis, ibid. Contestation, où la Nation de France fait revenir à son avis toute PUniversité, ibid. Procès jugé au conseil du roi en saveur de la Faculté de Théologie, 37. Scellé & inventaire interdits au Recteur par arrêt du parlement, 39. Procès criminel contre un médecin, par le juge royal joint au juge d'Eglise, 40. Le Recleur insulté par le doyen de Médecine demande réparation, 41. Fondation du collége de Séez, ibid. Fâcheux état des colléges de l'Université, qui tâche d'y apporter reméde, 42. Bulle de Martin V contre l'abus du doctorat conféré en fraude dans l'ordre des Franciscains, 43. Censure contre Jean Sarrazin, & sa rétractation, ibid. Professeurs des langues Grecque, Hébraïque, & Chaldaique, 46. Division sur le choix d'un procureur en parlement pour l'Université, 47. Relique de saint Guillaume, ibid. Condamnation de la Pucelle d'Orléans, ibid. Concile de

DES SOMMAIRES. 484 Bâle. Motifs pour lesquels il fut convoqué, 48. Démarches préparatoires de l'Université par rapport au concile, 50. Ouverture du concile, 54. Le pape entreprend de le transférer à Boulogne, 56. Premiére session du concile, 57. Ordre qui s'y observe pour les délibérations, ibid. Décret du pape pour la translation du concile, 58. Guerre ouverte entre le pape & le concile, ibid. L'Université prend parti pour le concile, 59. C'étoit aussi le sentiment de l'Eglise de France, 60. Mot de l'évêque chargé de publier la bulle d'Eugéne contre le concile, ibid. Lettre circulaire du concile, & seconde session, ibid. Troisiéme session, 61. Concours des yœux de l'Europe pour le concile, 62. L'Université résiste aux tentatives que fait Eugéne pour l'en détacher, 63. Réunion des Bohémiens, ouvrage du concile, 64. Réconciliation du pape & du concile. Eugéne confirme les décrets de Bâle, 67. Affaires de l'Université, 71. Soins que se donne l'Université pour le rétablissement de la paix dans le royaume, 72. Le nom de Nation d'Allemagne substitué à celui de Nation d'Angleterre, 73. Prisonniers redemandés par l'Université, 75. Affaire

du rachat des rentes non duement amorties, 75. Erection de l'Université de Caen, 76. Querelle peu importante, 79. Réduction de Paris sous l'obéissance de Charles VII, 80. Procession de l'Université à ce sujet, & députation au roi, 81. Edit confirmatif des priviléges de l'Université, 83. Exemption des aides & subsides, ibid. La jurisdiction du conservateur apostolique maintenue, 85. Réglemens sur divers articles, 86. Entrée du roi dans Paris. Il est harangué par l'Université, 87. Décrets du concile de Bâle touchant les excommunications & les interdits, 89. Contre les annates, 90. Contre les réserves & les expectatives, 92. En faveur. des Universtrés. Droit des gradués, ibid. Juges in partibus. Plaintes de l'Univerfité, 94. Rupture enere le pape & le concile, 95. Assemblée de l'Eglise Gallicane à Bourges, 98. Pragmatique Sanction, 100. Déposition du pape Eugéne par le concile de Bâle, 102. On ne se hâte point de lui nommer un successeur, 108. La peste se met dans Bâle. Fermeté du cardinal d'Arles, 109. Premiers arrangemens pour l'élection d'un pape, 110. Election de Félix V, 111. Charles VII refuse de reconnoître Félix, 112. L'U- DES SOMMAIRÉS. 487 niversité sit un grand rôlle dans toute cette affaire, 115.

§. II. 🛕 Ttachement de l'Université A à ses priviléges, 117. Violences commises par des huissiers dans la maison des Augustins. Amende honorable des coupables, 118. L'Univerfité combat pour ses priviléges, 119. Affaire contre les religieux mendians, ibid. Proceffions de l'Evêque de Paris & du Recteur indiquées au même jour. - Débat à ce sujet, 121. Cessation ordonnée, 122. Exposé des droits de l'Université par rapport au jugement de ses causes & de celles de ses membres, 124. Querelles & plaintes de l'Université, qui aboutissent à lui faire perdre le droit de n'êure jugée que par le roi en personne, 126. Requête de l'Universtié par rapport à l'éxercice de ses droits en Normandie, 134. Projets de réforme, qui ont peu d'effet, 136. Efpagnol, prodige prétendu de science, 140. Collége des Bons Enfans S. Honoré, 142. Supplique du ministre des Maturins, ibid. Affaire d'un médecin marié, à qui sa Faculté resusa le titre & les droits de régent, 143. Lettres écrites par l'Université en faveur de Guil-X iiij

488

laume Chartier élû évêque de Paris, 144. Le Recteur précéde les évêques, 145. Contestation entre l'Université & la sainte Chapelle, 147. Zéle de l'Université pour le maintien de la Pragmaque, ibid. L'Université peu contente de l'arrangement de la Pragmatique par rapport aux bénéfices des gradués. Plan des quatre mois, 149. L'Université s'oppose à la levée d'une décime sur le clergé, 150. Union de l'Eglife. Abdication de Félix V. Le concile de Bâle fe sépare, ibid. L'Université témoigne fon zéle pour la Pragmatique, 154. Egalité des Nations aux Facultés, ibid. Bienveillance du pape Nicolas V pour l'Université, 155. Le greffier de l'Université veut résigner sa charge. L'Université y pourvoit, 156. Election du Recteur accompagnée de trouble. Faits de discipline, ibid. Autre élection. dans laquelle le Recteur débarre, 159. Réglement pour prévenir l'abus des priviléges, ibid. Procès retenu par l'Université de Paris, ibid. Querelles dans l'Université terminées pacifiquement, 160. Plaintes contre la charte Normande, 162. Procès contre l'abbé de S. Denys au sujet de la visite du parchemin à la foire du Lendit, 163. Affaire

DES SOMMAIRES. 489 du Cordelier Barthélemi au sujet des droits des curés, 165. Droits que l'Université levoit sur ses suppôts, 167. Projet d'un nouvel arrangement à cet égard, 168. Préliminaires de la réforme du cardinal d'Estouteville, ibid. Ce cardinal éxécute la réforme, assisté de commissaires du roi, 170. Réglemens pour la Faculté de Théologie, 172. Pour la Faculté de Droit, 176. Pour la Médecine, 180. Pour la Faculté des Arts , 183. Détails sur le baccalauréat, la licence, & la maîtrise ès Arts, 194. Députés de l'Université à l'assemblée de l'Eglise Gallicane, 197. Attentat commis contre l'Université. Elle ordonne une cessation, ibid. Amende honorable des coupables, 202. L'Université ne se tient pas satisfaite, 203. L'évêque de Paris se mêle dans la querelle. L'Université veut soustraire ses suppôts à la jurisdiction de l'Ordinaire, 204. Division dans la compagnie, 205. La Faculté des Arts insultée par le chancelier & le doyen de Théologie, les force à réparation, 206. L'Université ne veut point reconnoître le parlement pour son juge, 207. Le doyen de Théologie entreprend de conclure au refus du Recteur. Il est désavoue, 209. La Fa-Xv

culté des Arts soutient avec vigueur & avec succès son droit exclusif par rapport à l'élection du Recteur, 210. L'affaire contre l'évêque de Paris s'accommode, 216. L'Université soutient l'indépendance du tribunal de la conservation, 217. Fin de l'affaire de la cessation, 118. Nouveaux débats, moins importans, 229. Affaire de Jean d'Olive, ibid. Mort du pape Nicolas V, 221. Calliste III, qui bui succéde, notific sa promotion à l'Université, ibid. Lamémoire de la Pucelle d'Orléans, est réhabilitée, 222. Professeur d'Hébreu à Paris, 223. Démarches relatives à la Pragmatique Sanction, ibid.

#### LIVRE VIII.

§. I. Ouvelle querelle contre les religieux mendians, pour les droits de la hiérarchie, 224. Accommodement, par la médiation du connétable de Richemont, 230. Le général des Dominicains refuse de ratisser le consentement donné à l'accord par ses religieux, 235. Ils sont de nouveau retranchés du corps de l'Université, & au bout d'un an réintégrés, 239. L'Université résisse à la levée d'une décime

DES SOMMAIRES. 491 ordonnée par le pape, 240. Elle se rend enfin , 241. Elle réprime une entreprise de l'inquisiteur, ibid. Elle défend ses priviléges, 242. Renaissance des lettres dans l'Université, Les professeurs de Logique & de Philofophie, seuls reconnus pour régens ès Arts, 248. Décret de la Faculté des Arts par rapport à sa discipline, 249. Troubles au sujet de l'élection du Recteur. appaisés par un jugement du parlement, 250. Usages anciens, 252. Chaire de Morale, 253. Mort de Calliste III. Pie II lui succéde, ibid. Il notifie sa promotion à l'Université. Assemblée de Mantoue, 154. Pie II invective contre la Pragmatique Sanction, & condamne les appels au concile, 256. L'Université désire l'interprétation de quelques articles de la Pragmatique Sanction, 257. Statut de la Nation de France, sur la durée de sa première magistrature, ibid. Grand différend entre l'Université & les généraux des aides, 258. Témoignages de la bonté du roi, qui adoucissent PUniversité, 264. Fin de l'affaire, 267. Violence de quelques jeunes étudians, réprimée par la Faculté des Arts, 268. Réglement concernant le baccalauréat & la maîtrife ès Arts, ibid. Mort de X vi

Charles VII, 169. Louis XI à fon arrivée à Paris reçoit les respects de l'Université, 271. Les privilèges de l'Université confirmés, 273. La Pragmatique révoquée par Louis XI, qui néantmoins ne presse pas l'exécution de sa déclaration, 274. Evêque de Chartres régent en Décret, 278. Nomination d'un conservateur apostolique, 279. Contestation sur la charge de greffier de la conservation, 280. Foire du Lendit, 281. Deux concurrens pour le rectorat, ibid. Réglement de discipline porté par la Faculté des Arts, ibid. Comédies jouées dans les pensions. Décret de l'Université contre cet abus, 283. Bulle de Pie II contre les cessations, & en faveur des Mendians, 184. Elle n'a point d'éxécution, 285. Mésintelligence entre Pie II & Louis XI, 286. L'Université implore la protection du roi, contre les véxations qu'elle souffroit de la part du pape, ibid. Réponse favorable du roi , 287. Ordonnances du roi contraires aux prétentions de la cour de Rome, 288. Le duc de Savoye complimenté par l'Université. 290. Convoi de la reine Marie d'Anjou, 291. Erection des Universités de Nantes & de Bourges, ibid- Egalité des Na-

DES SOMMAIRES. 493 tions aux Facultés, 293. Affaire des droits d'amortissement pour les colléges, 294. Plaintes contre les boursiers Normans du collége de Sorbonne. Activité de la Nation de France dans cette affaire, 295. Réforme du collège de Navarre, 196. Colléges de plein éxercice, 299. La Nation de France se maintient dans la possession de célébrer ses offices dans la chapelle de Navarre, 301-Guerre du Bien public.Part que l'Université prendaux affaires de l'Etat, 302. Première leçon dans l'Université de Bourges, 306. Propositions erronées, déférées & censurées. Secte des Nominaux, 307. Livres de magie condamnés, 308. Faits concernant le tribunal de la conservation, ibid. Et le syndicat de l'Université, 309. Obit de Robert de Sorbonne, ibid. Droits des Nations sur les collèges de leur ressort, 310. Conseillers au parlemene doyens dans la Nation de France, ibid. Députation de l'Université au roi, pour l'éxercice de son droit aux bénéfices, 311. Réponfe du roi , 312. Avis & ordres intimés de sa part à l'Université, 312. Affection du comte de Dunois pour l'Université, 314. Délibération de l'Université sur la réponse & les ordres

94 TABLE

du roi, 315. Elle conserve à ses écoliers l'éxemption de porter les armes, 316. Nouveaux efforts pour abolir la Pragmatique, traversés par le parlement & par l'Université, 318. Faits moins détaillés, 322. Mort de Thomas de Courcelles, 324. Décret de la Faculté des Arts contre la sève du Roi des Foux, 325. Introduction de l'art de l'imprimerie dans Paris, 326. Détails sur Guillaume Fichet, 330. Sur Jean de la Pierre, 332. Sur Ulric Géring, 334. Trait singulier, qui prouve la rareté & le prix éxorbitant des livres, 337.

Réjouissances à Paris, 338. La reine d'Angleterre haranguée à Paris par l'Université, ibid. Serment de sidélité éxigé de l'Université par Louis XI, 340. Quatre cens écoliers, sujets du duc de Bourgogne, sortent de Paris, 341. Grefster de la conservation destitué, ibid. L'Université défend ses priviléges, 342. Affaires contre les paraheminiers, 343. Etablissement des Observantins traversé, & ensin consenti par l'Université, ibid. Appet à la Faculté des Arts, 345. Contestation pour le

DES SOMMAIRES. 496 rectorat, terminée à l'amiable dans l'Université, 345. Dispute entre le Recteur & les Procureurs, ibid. Défense des priviléges, 346. Robert Gaguin demande à l'Université un secours péeuniaire pour sa maison, ibid. Détails sur Robert Gaguin, 348. Livre présenté à l'Université par un cardinal Grec, 349. Messes célébrées par l'Université pour le roi, 350. Nouvelles tentatives contre la Pragmatique. Bulle de Sixte IV, sans effet, ibid. Instruction du Recteur, 354. Affection du seigneur de Gaucourt pour l'Université,... 355. Ecoles de Médecine, 356. Décret rigoureux de la Faculté des Arts, contre les excès de sa pétulante jeunesse, ibid. L'évêque de Beauvais élû conservateur, 358. Intervention accordée par l'Université à l'abbé de S. Remi, ibid. Affaire de la rente dûe par les héritiers Šavoisi à l'Université, 360. La secte des Nominaux proscrite par une ordonnance du roi, ibid. Réglement de discipline porté par la Faculté des Arts. 365. Régens d'honneur, 367. Plainte d'un régent mis en prison par sentence du juge de l'archidiacre. Décret de la Faculté des Arts à ce sujet, 368, Exemption du droit d'aubaine. Libraire privé de son office, 370. LUniversité inquiétée par les soupçons & les ombrages de Louis XI, ibid. Université de Bourges , 374. La Faculté des Arts convoquée par les Procureurs, fur le refus du Rectour, ibid. Bonnets rouge's aux bedeaux, 375. Procès pour un canonicat de Cambrai donné par le pape, 376. Ordonnance de Louis XI qui enjoint la résidence aux prélats, 377. Affaires moins circonstanciées, ibid. Alfonse roi de Portugal vient à Paris. Fermeté de l'Université pour l'observation de ses statues, ibid. Ambroise de Cambrai doyen de la Faculté de Droit. Innovation tentée par lui fans succès, 380. Acte de sévérité de la Faculté des Arts contre les excès de fesécoliers, 381. Bourses de Sorbonne, 383. Assemblée d'Orléans, sans aucun effet, ibid. Faits moins importans, 384. Fête de S. Charlemagne, 386. Serment prêté à l'Université par le prévôt de Paris, 387. Priviléges, ibid. Procès contre les parcheminiers, 389. Contre l'abbé de sainte Geneviéve, ibid. Bénéfices, 390. Arrivée d'un légat, qui est complimenté par l'Université, ibid. Trouble dans la Nation de France. Arzet du parlement qui le termine, ibid.

DES SOMMAIRES. 497 La liberté rendue à la secte des Nominaux, 391. L'évêque de Marseille gouverneur de Paris est complimenté par PUniversité, 394. Troubles au sujet du Recteur & du rectorat, 395. Faux fceau. Amende honorable faite à l'Université, 299. L'Université amie de la paix entre ses suppôts, ibid. Détails sur Jean Raulin, ibid. Sur Martin le Maitre, 401. Froid extrême & disette. L'Université appellée aux conseils qui fe tinrent à l'occasion des calamités publiques, 402. Décret de la Nation de France, 403. Obligation du serment pour tous les bedeaux & officiers de PUniversité, 404. Mort de Denys le Harpeur, chancelier de Notre-Dame, 40 (. Ambroise de Cambrai lui est substitué. Procès à ce sujet, ibid. Propositions d'un Franciscain censurées par la Faculté de Théologie, 410. L'Université approuve & garantit le traité de paist entre Louis XI & Maximilien, 411. Affaire concernant le Pré aux Clercs, 413. Mort de Louis XI. Amour de Charles VIII son fils & successeur pour les Lettres, 414. Différentes affaires concernant les priviléges de l'Université, 415. Le duc d'Orléans tente inutilement de soulever l'Université contre le

gouvernement , 417. Soins de l'Université pour ses gradués, 419. Le roi Charles VIII assiste plusieurs fois à des théses pour la cérémonie du doctorat , ibid. Décret de la Faculté des Arts touchant les régens & les principaux de ses colléges, 420. Affaire de Jean Lallier, 424. Résompte, 428. Mémoire présenté au roi par le parlement en faveur des gradués, 429. Contestation élevée par la Faculté de Décret, au sujet des nominations de ses bacheliers aux bénéfices, 431. Violence d'Ambroise de Cambrai, ibid. L'évêque de Meaux est élû confervateur apostolique, 431. Chapelle de la Nation de Picardie, ibid. Orgue placée par la Nation de France dans la chapelle de Navarre, 433. Statut de la Faculté des Arts contre la licence des fêtes scholastiques, ibid. Progrès de l'étude des belles Lettres dans l'Université, 438. Maîtres fameux. Fauste Andrelin , 439. Jérôme Balbo , ibid. Guillaume Tardif, Guillaume de Montjoie, Jean-André Férabot, 440. Robert Gaguin, 441. Olivier de Lyon, 442. Ravifius Textor, 443. Martin Delf, & Pierre Burrus, ibid. Querelle an fujet des priviléges. Cessation de ser-

DES SOMMAIRES. 499 mons, 443. Ordonnance de Charles VIII, qui fixe le nombre & la qualité des officiers & serviteurs de l'Université, 447. Quatre députés pour la Faculté des Arts, 449. Les messagers font officiers des Nations, & non des Facultés, ibid. Difficultés sur le sceau, 450. Certificat donné aux généraux des aides, comme ils n'ont point été retranchés du corps de l'Université, ibid. L'Université se prétend éxemte d'une nouvelle imposition, 451. Contestation avec la province de Normandie, ibid. Différends de peu d'importance, 453-Députation au pape pour les bénéfices. Rôlle, ibid. Injustice des prélats de France à l'égard de l'Université, 454-Décime imposée par le pape Innocent VIII. Appel de l'Université, 455-Chapelles du Tréfor, 460. Défenses d'enseigner audelà des ponts, 461. Affaire d'un messager de la Nation de Picardie insulté & dépouillé, ibid. Questeur de la Faculté des Arts, 463. Lettre du roi à l'Université, 464. Attention de la Faculté des Arts à ne pas souffrir que les autres Facultés se mêlent de ce qui la regarde, 465. Contestation pour le rectorat, ibid. Usage de faire éxercer les fonctions de Recteur TABLE, &c.

par l'ancien, en cas de litige, ou autrès semblables, 466. Preuves de la considération dont jouissoit L'Université, ibid. Faits concernant les priviléges & la discipline, 467. Mort du chancelier de France. Adam Fumée garde des sceaux, 468. Faits moins détaillés, 469. La Faculté de Théologie, consultée par le parlement, dresse une censure contre l'Astrologie judiciaire, 470. Années stériles en faits, 472. Liste d'articles de peu de conséquence, ibid. Question de la Conception immaculée s 474. Procès où il s'agissoit de l'appel d'un jugement de la Faculté de Théologie à l'Université, 476. Consultation du roi, & réponse de la Faculté de Théologie sur la tenue des conciles, 479. Mort de Charles VIII. Rang que tient l'Université à ses funérailles, 480. Poeme sur cette mort, 481.

Fin de la Table des Sommaires du Tome IV.

# TOME QUATRIEME.

### Fautes à corriger,

#### E T

## Eclaircissemens à ajouter.

Pag. 111, lig. 2, des dix-neuf, lis. des vingt-&-un.

Pag. 143, lig. 5, à la Faculté, lif. à fa Faculté.

Pag. 144, citation en marge, 860, lif. 869.

lig. 18, de ces écoliers, ajoutez cette note au bas de la page. \* Je parle d'après un auteur du tems, cité & interprété par Duboullai, T. V. p. 869. Il reste néantmoins une difficulté sur ce fait, en ce que les années de la jeunesse & des études de Guillaume Chartier se rapportent à celles pendant lefquelles les Anglois surent maîtres de Paris.

Pag. 211. lig. 18. indirectment. list. indirectment.

Pag. 211, lig. 18, indirectment, lif. indirectment.

Pag. 234, lig. 15, il lui plaist, lis. il 'lui plaist.

Pag. 325, lig. 13, qui devint dans la suite, &c. changez ainsi cette phrase, qui avoit été éxilé, comme je l'ai dit, dans les troubles de la guerre du Bien public; mais qui rentra si bien dans les bonnes graces du roi, qu'il devint dans la suite son aumônier, son consesseur, & évêque de Meaux.

Pag. 327, lig. 17, 1419, lif. 1449.
Pag. 363, lig. 8, fur le rapport, ajoutez & par l'avis.

Pag. 388, lig. 10, & offices, lif. & officers.

Pag. 398, lig. 17, de ses prérogatives, lis. de sa prérogative.

Pag. 427, lig. 20, popolitions, lif. propolitions.

Pag. 428, lig. 29, la reprendre, lif. le reprendre.

Pag. 438, lig. 14, Tifeme, lif. Tiferne.

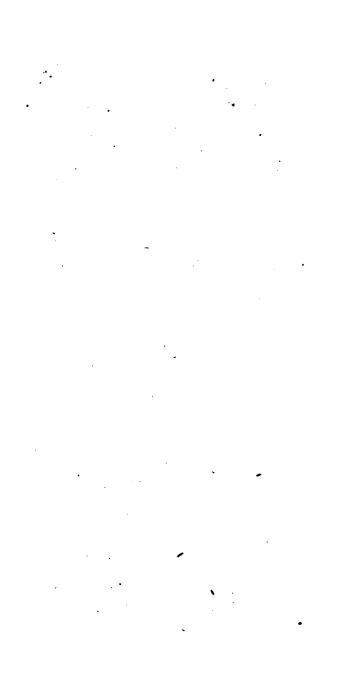

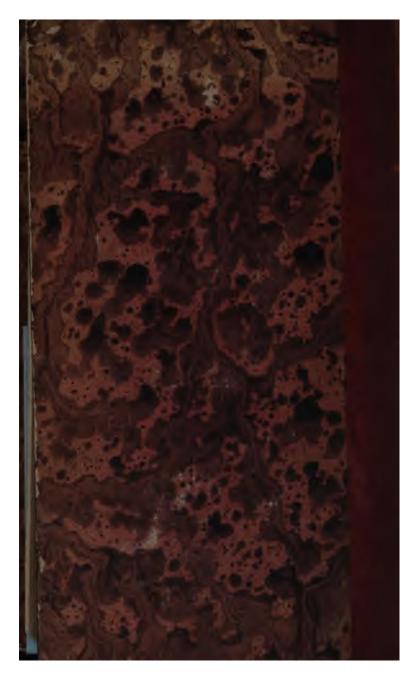